

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





Vet. fr. III B 2312



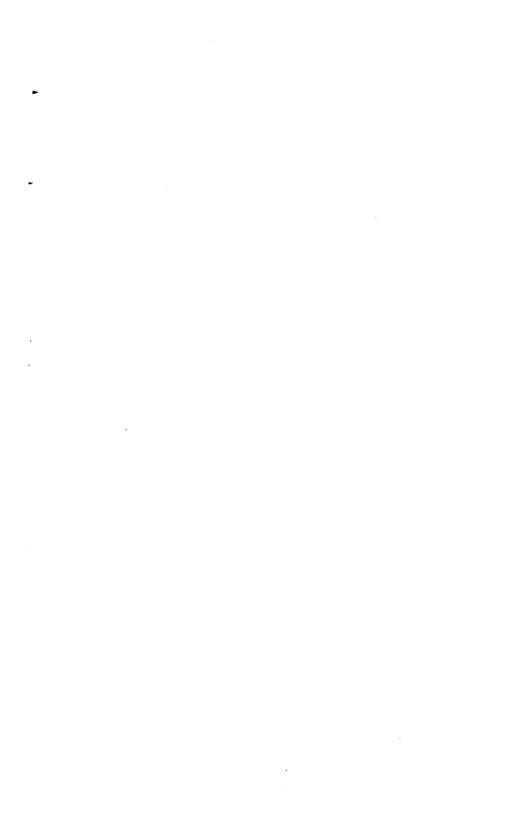



Vet. fr. III B 2312





# LES DEUX GENDRES,

# COMÉDIE

# EN CINQ ACTES ET EN VERS,

# PAR M. ÉTIENNE;

Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre Français, par les Comédiens ordinaires de Sa Majesté l'Empereur et Roi, le 11 août 1810; et à Saint-Cloud, devant Leurs Majestés Impériales et Royales, le 16 août de la même année.

Suspicione si quis errabit sua,
Et rapiet ad se quod erit commune omnium,
Stultè nudabit animi conscientiam:
Huic excusatum me velim nihilominus.
Neque enim notare singulos mens est mihi,
Verum ipsam vitam et mores hominum ostendere.
Phæd. Prol., lib. III.

PRIX: 2 francs.

# PARIS,

Chez 
 Le Normant, Imprimeur-Libraire, rue de Seine, nº. 8.
 Barba, Libraire, Palais-Royal, derrière le Théâtre Français, nº. 51.

1810.

# PERSONNAGES.

## ACTEURS.

|                                                                          | MM.          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DUPRÉ, ancien négociant                                                  | SAINT-FAL.   |
| DERVIÈRE, riche capitaliste.  DALAINVILLE, homme en place.  ses gendres. | DEVIGNY.     |
| DALAINVILLE, homme en place.                                             | Damas.       |
| FRÉMONT, armateur, ancien associé de Dupré.                              | FLEURY.      |
| CHARLES, filleul de Dupré                                                | MICHELOT.    |
| COMTOIS, domestique de Dupré                                             | Міснот.      |
| LAFLEUR, valet de chambre de Dalainville                                 | THENARD.     |
| CHAMPAGNE, domestique de Dervière                                        | FAURE.       |
| Mad. DALAINVILLE, fille de Dupré                                         |              |
| AMELIE, file de Dervière et petite-fille de Dupré.                       | Mlle Mans.   |
| in a position of point and to paper.                                     | Mlle Volkay. |

# La scène se passe à Paris.

Les Acteurs sont inscrits en tête de chaque scène dans l'ordre où ils doivent être placés au Théâtre: le premier inscrit tient la droite. Les changemens de situation dans le come de la scène sont indiqués au bas de la page.



# LES DEUX GENDRES,

# COMÉDIE.

# ACTE PREMIER.

Le Théâtre représente le salon de Dalainville.

# SCÈNE PREMIÈRE.

DUPRÉ, COMTO¶S...

#### DUPRÉ.

Quelle grande nouvelle as-tu donc à m'apprendre?

## COMTOIS.

Faites-moi, s'il vous plaît, la grâce de m'entendre. Depuis que je vous sers, vous n'avez eu, je croi, Aucun sujet, Monsieur, de vous plaindre de moi.

#### DUPRÉ.

Non: je te reconnois pour un garçon très-sage, Un serviteur fidèle; et c'est un témoignage Que je rendrai partout.

#### COMTOIS.

Je vous suis obligé.
Il faut pourtant, Monsieur, m'accorder mon congé.

## LES DEUX GENDRES;

DUPRÉ.

Tu voudrois me quitter, Comtois?

COMTOIS.

A l'instant même.

DUPRÉ.

Eh! pourquoi donc cela?

COMTOIS.

Parce que je vous aime.

Je n'ai point, à coup sûr, à me plaindre de vous : Il n'est pas dans le monde un service plus doux, Et j'aurois en ces lieux fini mes jours, peut-être, Si, dans cette maison, vous étiez seul le maître; Mais par malheur, hélas! il n'en est point ainsi, Et sans retard il faut que je sorte d'ici. Vos deux gendres', Monsieur, ne vous ressemblent guères : Depuis que de vos biens ils sont propriétaires, J'ai beau pour les servir travailler de mon mieux, Je fais tout de travers, je suis un paresseux; Quelqu'un s'est-il trompé, c'est moi qui suis coupable: Le plus foible est toujours celui que l'on accable. J'étois un bon sujet quand vous aviez du bien; Mais vous n'en avez plus, et je suis un vaurien: Butor, drôle, coquin, et mille autres outrages, Voilà depuis long-temps le plus clair de mes gages. Je suis de la maison le vrai souffre-douleur : ' Je n'ai, vous le savez, que vous pour protecteur, Mais, mon cher maître, hélas! vous auriez beau vous plaindre, Respecte-t-on celui dont on n'a rien à craindre? Fortune, mobilier, contrats, rentes, écus, Vous avez donné tout, excepté vos vertus.

DUPRÉ.

Tais-toi : je n'aime pas qu'ainsi l'on exagère.

#### COMTOIS.

Cela devient trop fort, je ne puis plus me taire.

Ma franchise, Monsieur, dût-elle vous blesser,
Je dirai hautement ma façon de penser:
Ce n'est qu'à force d'art, de perfides caresses,
Que vos gendres vous ont soutiré vos richesses.
Ces messieurs autrefois si polis et si doux,
Quelle est, dites-le-moi, leur conduite envers vous?
Celui que nous quittons est un homme bizarre.

DUPRÉ.

Qui? Dervière!

COMTOIS.

Oui: d'ailleurs, c'est le plus grand avare!

DUPRÉ.

Tu méconnois, Comtois, ses bonnes qualités: Lui, c'est un philantrope; il est des comités De secours, d'indigence; il régit les hospices, La maison des vieillards, le bureau des nourrices: Pour les pauvres toujours il compose, il écrit.

## COMTOIS.

Oui; mais s'il faut payer, jamais il ne souscrit. C'est pour les malheureux un homme de ressource, Il leur prête sa plume, et leur ferme sa bourse,

DUPRÉ.

Dans les journaux encore on le vante aujourd'hui,

COM.TOIS.

Les articles tout faits sont envoyés par lui. Il a poussé si loin l'ardeur philantropique, Qu'il nourrit tous ses gens de soupe économique. Vous a-t-il raconté le procédé nouveau Qu'il a tout récemment tiré de son cerveau?

DUPRÉ.

Pas encor. Quel est-il?

COMTOIS.

Pour les temps de disette,

Il vient d'imaginer un projet de diette. Le régime est léger; pourtant, si je le crois,

En jeûnant de la sorte on peut vivre six mois.

DUPRÉ.

L'idée est singulière et l'invention neuve.

COMTOIS.

Eh bien, c'est moi qu'il prend pour en faire l'épreuve.

DUPRÉ.

Se peut-il?

COMTOIS.

Oui, Monsieur. Le charitable humain, Pour être bienfaisant, me fait mourir de faim. Ah! la philantropie est souvent bien barbare!

DUPRÉ.

Eh bien, s'il a des torts sa fille les répare.

CQMTQIS.

Ah! sans doute, Monsieur, je pense ainsi que vous; On ne sauroit avoir un naturel plus doux.

DUPBÉ.

Tu n'imagines pas combien elle m'est chère: Je crois, dans tous ses traits revoir sa pauvre mère.

comtois.

Oui, l'on connoît pour vous sa bonne volonté, Aussi n'a-t-elle pas la moindre autorité.

DUPRE.

Elle est si jeune encor!

comtois.

Ah! ce n'est pas son âge,

C'est son cœur qu'on redoute.

DUPRÉ.

Il faut prendre courage.

Ah! c'est bien pis vraiment :

7

D'après notre traité, chez mes gendres, je dois Demeurer, tour-à-tour, l'espace de six mois: Eh bien! c'est aujourd'hui que nous changeons d'asile; Nous logerons ce soir ici, chez Dalainville; Je viens l'en prévenir.

COMTOIS.

C'est changer de maison pour changer de tourment. Du maître je veux bien endurer l'arrogance,
On passe à la fortune un peu d'impertinence;
Mais ce que j'ai juré de ne souffrir jamais,
C'est le ton insolent et l'orgueil des laquais.
Parce que je n'ai pas leur superbe livrée,
La bande contre moi semble être conjurée:
Ils ne permettent point que je mange avec eux,
Et, comme ils sont gourmands autant que paresseux,
Tandis que ces messieurs font bon feu, bonne chère,
J'ai, pour me restaurer, tout leur ouvrage à faire;
C'est moi qui tous les soirs me couche le dernier,
Et qui tous les matins me lève le premier.
Quand du beau monde vient la brillante cohue,

Pour appeler les gens, je reste dans la rue. De tous ces fainéans il faut subir la loi; Chacun d'eux, à l'hôtel, se fait servir par moi. Pour valets, s'il est dur d'avoir de pareils êtres, Il est bien plus cruel de les avoir pour maîtres.

Mal nourri, mal couché, mal payé, mal vêtu, Je n'ai d'autre profit que d'être bien battu.

DUPRÉ.

Pourquoi ne vas-tu pas porter plainte à ma fille?

#### COMTOIS.

Moi, Monsieur? lorsque vous, bon père de famille, En obtenez si peu! De ce monde pervers Elle a facilement adopté les travers. Le desir de briller, l'amour de la parure Font taire dans son cœur la voix de la nature. Elle vous aime, au fond; mais cent futilités Occupent tout son temps. Si vous vous présentez, Elle répète un pas, ou bien elle étudie Quelque rôle nouveau dans une comédie; Car la mode du jour est d'apprendre aux enfans Tout, hormis le respect qu'on doit à ses parens. Le jour de votre fête elle n'est point venue; Je n'en suis pas surpris. Comment l'auriez-vous vue? Madame à son hôtel avoit spectacle et bal, Le soir elle jouoit dans l'Amour filial; Et vous concevez bien qu'une aussi grande affaire Ne lui permettoit pas de songer à son père. Non: c'en est fait, Monsieur, je n'y peux plus tenir.

#### DUPRÉ.

Je te laisse, Comtois, le maître de partir.

Je ne suis pas surpris que chacun m'abandonne,

Le sort des malheureux n'intéresse personne:

Ainsi, sans plus tarder, mon cher, éloigne-toi;

Il n'est pas naturel que tu souffres pour moi.

#### COMTOIS.

Qu'entends-je? Mon cher maître! Oh, que je suis coupable! De honte et de douleur votre bonté m'accable.

Dans un pareil moment, qui, moi, je partirois!

Quand vous m'avez quinze ans comblé de vos bienfaits,

Je pourrois m'abaisser à cette ingratitude!

Non, Monsieur: dût mon sort être cent fois plus rude;

Qu'on me fasse jeûner, qu'on m'assomme de coups, Rien ne pourra jamais me séparer de vous.

Faut-il vous l'avouer, Monsieur, votre air tranquille Contribuoit beaucoup à m'échauffer la bile.

Vous étiez malheureux, et vous n'en disiez rien;

Vous aviez toujours l'air de vous trouver fort bien.

Cette sécurité m'ôtoit tout mon courage,

Et, vous croyant content, je souffrois davantage.

Ensin, vous vous plaignez, c'est là le principal;

Je me trouverai bien, si vous vous trouvez mal.

DUPRÉ.

Je parlerai pour tol.

COMTOIS.

Tout ce qui m'intéresse, C'est que l'on ait pour vous plus de soin, de tendresse,

DUPRÉ.

Ne pouvant résister à l'excès de mes maux, J'ai l'autre jour écrit à Frémont de Bordeaux, Mon plus ancien ami. Son silence m'étonne.

COMTOIS.

Dans le malheur, Monsieur, ne comptez sur personne. Je vous l'ai dit souvent.

DUPRÉ.

Ne confonds pas, Comtois, Dans les amis du jour les amis d'autrefois. Je suis sûr de Frémont; c'est de bon cœur qu'il m'aime.

COMTOIS.

Quand vous étiez heureux ils étoient tous de même.

DUPRÉ.

Retourne chez Dervière, et va tout arranger Pour que nous nous trouvions prêts à déménager. COMTOIS.

Ce sera bientôt fait, la maison est en face; Nous n'avons par bonheur qu'à traverser la place.

DUPRÉ.

J'aperçois Amélie; allons, retire-toi.

COMTOIS.

(A part.)

Oui, Monsieur. J'ai parlé, je suis content de moi.

## SCÈNE II.

## AMÉLIE; DUPRÉ.

AMÉLIE.

Mon père, vous quittez, dit-on, notre demeure?

DUPRÉ.

Oui, ma fille, il le faut.

A M É L I E.
Aujourd'hui.

DUPRÉ.

Tout-à-l'heure.

Mes six mois sont passés.

AMÉLIE.

Ah, qu'ils m'ont semblé courts!

Mais ceux qui vont les suivre ils dureront toujours : Nous serons séparés.

DUPRÉ.

Nous nous verrons, j'espère.

AMÉLIE.

Je ne le pourrai plus; c'est l'ordre de mon père.

DUPRÉ.

O ciel! et t'en a-t-il donné quelque raison?

#### AMÉLIE.

Il craint pour moi, dit-il, l'air de cette maison. Séduite par le faste et la magnificence, J'y puiserois bientôt le goût de la dépense. Hélas!... ees vains plaisirs ne peuvent me toucher, Et c'est vous seulement que j'y viendrois chercher.

### DUPRÉ.

Cet ordre, j'en conviens, me semble un peu sévère, Mais il faut sans murmure obéir à son père.

## AMÉLIE.

Sans doute, je le sais; c'est mon premier devoir.

#### DUPRÉ.

On ne pourra du moins m'empêcher de te voir, Et c'est moi, mon enfant, qui te rendrai visite.

## AMÉLIE.

Eh bien! pour tous les jours, papa, je vous invite.

### DUPRÉ.

Me priver d'Amélie, on l'essaieroit en vain.

## AMÉLIE.

Mais vous ne savez pas encor tout mon chagrin.

DUPRÉ.

Qu'est-ce donc, mon enfant?

#### AMELIE.

C'est peur mon cousin Charle:
Mon père ne veut pas seulement qu'il me parle;
Et dans cette maison s'il me désend d'entrer,
C'est que Charles chez vous pourroit me rencontrer.
De mon père voilà le motif véritable.

#### DUPRÉ.

Mais sa conduite alors ne seroit point blamable.

## LES DEUX GENDRES,

## AMÉLIE.

O ciel! est-il bien vrai? vous l'approuvez aussi! Et Charles cependant vous croyoit son ami.

## DUPRÉ.

Ma tendresse pour lui sera toujours la même, Et dans le fond du cœur il sait combien je l'aime. D'une sœur adorée il est l'unique enfant, Et n'a jamais connu que moi seul pour parent.

## AMÉLIE.

Il m'intéresse aussi beaucoup.

12

### DUPRÉ.

Que trop, peut-être.

Le trouble où je te vois le fait assez connoître.

Mon enfant, ton secret ne m'a point échappé.

Mon enfant, ton secret ne m'a point échappé. Fasse le ciel pourtant que je me sois trompé! Parle-moi sans détour, l'aimes-tu?

## AMÉLIE.

Si je l'aime!

Hélas! j'en ai bien peur; mais prononcez vous-même. Du matin jusqu'au soir je ne songe qu'à lui; Quand il est loin de moi, tout m'inspire l'ennui; Mais que je suis heureuse aussitôt qu'il arrive! Je prête à ce qu'il dit une oreille attentive; Pour moi tous ses discours ont un charme enchanteur, Je n'ai point de mémoire, et je les sais par cœur. Donne-t-il son avis, soudain je le partage: Tout semble à mes regards retracer son image; La nuit même j'y rêve, et j'en parle le jour: Ah! je suis bien trompée, ou c'est là de l'amour.

## DUPRÉ,

Il faut à l'oublier que ton cœur se prépare.

Le penchant vous unit, l'intérêt vous sépare: Charle est né sans fortune.

AMÉLIE.

Il est fort bien placé:

Chez un banquier fameux il est intéressé. D'ailleurs, vous le savez, il est sage, économe.

DUPRÉ.

Oui, c'est sans contredit un excellent jeune homme; Mais hélas! cher enfant, cesse de t'abuser, Charles n'aura jamais l'espoir de t'épouser. Je ne me trompe pas; je l'aperçois lui-même.

# SCÈNE III.

# AMÉLIE, DUPRÉ, CHARLES.

CHARLES.

Ah! Monsieur, apprenez mon infortune extrême.

DUPRÉ.

Qu'est-ce donc, mon ami?

CHARLES.

Ce banquier si fameux on citoit en tous lieux,

Que pour son opulence on citoit en tous lieux, Dont le crédit jamais ne fit naître aucun doute.....

DUPRÉ.

Allons, je le devine, il a fait banqueroute.

CHARLES.

De ce coup imprévu je suis encor frappé; Non, jamais de la sorte on ne se vit trompé. La place que j'avois, quelques économies, Par ce désastre affreux me sont toutes ravies.

# LES DEUX GENDRES.

Lui-même, ce matin, m'a conté son malheur:

- « Vous voyez, m'a-t-il dit, l'excès de ma douleur,
- » Après un tel revers il faut que je m'exile;
- » Mais dans le monde, hélas! je n'ai pas un asile:
- » De la pitié d'autrui me voilà dépendant. »

Il s'élance à ces mots dans un char élégant.

En ajoutant d'un ton qui m'a pénétré l'ame:

« Je vais m'ensevelir au château de ma femme. »

## AMÉLIE.

Mon espoir, je le vois, étoit fort mal placé.

DUPRÉ.

Charle est dans tout ceci le plus embarrassé.

CHARLES.

Je suis au désespoir.

14

## DUPRÉ.

Ne perdons pas courage:

Mon gendre est dans l'Etat un fort grand personnage, Il peut facilement t'accorder un emploi.

CHARLES.

Il n'a jamais paru bien disposé pour moi: Je grains...

DUPRÉ.

Il faut pourtant qu'il place sa famille. Justement près de nous je vois venir ma fille.

# SCÈNE IV.

AMÉLIE, Mad. DALAINVILLE, DUPRÉ, CHARLES.

Mad. DALAINVILLE.

Mon père; vous voilà; que ce moment est doux!

## DUPRÉ.

A dater d'aujourd'hui, je viens loger chez vous.

Mad. DALAINVILLE.

Aujourd'hui, se peut-il? Ah! comme le temps passe! Eh bien! je l'ignorois; mais pardonnez de grâce: Dans ce cercle brillant de fêtes, de plaisirs, A peine pour penser ai-je quelques loisirs; C'est tous les jours concert, bal, spectacle, redoute.

DUPRÉ.

Oui, l'on s'amuse, on danse, et l'on fait banqueroute.

Mad. DALAIN VILLE.

Justement, nous donnons une fête aujourd'hui.

DUPRÉ.

Un grand diner, je gage? Ah, bon Dieu, quel ennui!

Mad. DALAINVILLE.

Nos convives sont tous des hommes d'importance: Je puis vous les nommer.

рирвк.

Je les connois d'avance.

Dans le grand monde il est aisé de deviner
Quelle sorte de gens on rencontre à dîner:
Des hommes en faveur, de graves personnages,
Qu'on a soin d'inviter pour avoir leurs suffrages;
Quelques seigneurs venus des pays étrangers,
Et s'efforçant en vain de paroître légers;
Certains mauvais plaisans, courant toujours le monde,
Devinant un repas une lieue à la ronde,
Misérables bouffons, parasites connus,
Des Lucullus nouveaux complaisans assidus;
D'autres dont l'industrie est la seule ressource,
Vrais courtiers de bureaux, politiques de bourse,

## LES DEUX GENDRES,

Chaque jour de scandale et de propos méchans Fabriquant un recueil pour divertir les grands; Hommes perdus d'honneur, avides, mercenaires, Qui, tour-à-tour, agens de plaisirs et d'affaires, Par leur impertinence indignent tout Paris, Et se sont fait un nom à force de mépris. N'est-ce pas, à peu près, toute la compagnie Qui va chez vous ce soir se trouver réunie? Eh! quel plaisir pourrois-je avoir dans un repas, Entre des gens si hauts et des hommes si bas? Parlez-moi d'un festin où l'amitié s'épanche, Où l'on cause, où l'on rit d'une gaîté bien franche; On se trouve entouré d'amis et de parens, Le plaisir y préside et confond tous les rangs; Mais il faut à tout prix que de nos jours on brille Et le bon ton n'est plus de dîner en famille.

## Mad. DALAINVILLE.

Lorsque l'usage existe, il faut s'y conformer.

## DUPRÉ.

Je m'y conforme, soit; mais je ne puis l'aimer. D'un autre objet, au reste, il faut que je vous parle: Savez-vous le malheur que vient d'essuyer Charle? Son banquier fait faillite.

## Mad. OALAINVILLE.

Ah! mon Dieu, c'est affreux! Eh! mais il étaloit un luxe scandaleux. Du public, à ce point, se peut-il qu'on abuse?

## DUPRÉ.

Il peut aussi donner l'usage pour excuse. L'important, c'est que Charle ait vite un autre emploi; Votre mari pourroit.....

## Mad. DALAINVILLE.

Reposez-vous sur moi:

Sur son esprit pourtant j'ai fort peu d'influence; Mais je vais employer toute mon élequence.

DUP.RÉ.

Vous craignez un refus.

## Mad. DALAINVILLE.

'Savez-vous ce qu'il dit?

C'est qu'il faut avec soin ménager son crédit; Que ne pas obtenir ce qui nous intéresse, C'est donner à penser que notre faveur baisse. Mais je l'entends rentrer; mon père, unissons-nous, Et de votre côté parlez à mon époux.

CHARLES.

Je n'oublirai jamais une faveur si grande.

AMÉLIE. \*

Et moi, faut-il aussi que je le recommande?

DUPRÉ.

Il faut, mes bons amis, vous éloigner tous deux.

J'irai dans un instant te faire mes adieux. Et toi, Charles, ce soir, j'espère bien t'apprendre L'effet que ma prière aura fait sur mon gendre.

# SCÈNE V.

# Mad. DALAINVILLE, DALAINVILLE, DUPRE.

DALAIN VILLE.

Ah! Madame, je suis enchanté de vous voir. Tout se prépare-t-il pour le bal de ce soir?

Mad. Dala nville, Amélie, Dupré, Charles.

On n'en aura point vu de plus brillant, j'espère! Vos vœux seront comblés.

· Mad DALAINVILLE.

Monsieur, voilà mon père.

DALAINVILLE.

Eh quoi, c'est vous! je dois vous demander pardon.

Mad. DALAINVILLE.

C'est aujourd'hui qu'il vient habiter la maisou.

DALAINVILLE.

Comment, c'est aujourd'hui?

Mad. DALAINVILLE.

Cela vous contrarie.

#### DALAINVILLE.

Vous aurez, je le crois, nombreuse compagnie. Mais, je le prévois bien, je vais vous affliger; Le comte de Saint-Far vient de se dégager: Au reste, nous aurons presqu'un autre lui-même, Madame de Plinval.

Mad. DALAINVILLE.

Ma surprise est extrême. Puis-je la recevoir chez moi?

DALAINVILLE.

Sans contredit.

Mad. DALAINVILLE. On en parle assez mal.

DALAIN VILL R.

Mais elle a du crédit.

Elle est très-recherchée, en tous lieux on l'invite; On aiffie sa personne en blâmant sa conduite. Cela paroît d'ailleurs arranger son époux. Le public, plus que lui, doit-il être jaloux?

Mad. DALAINVILLE.

Elle est donc mariée ? Allons, c'est impossible; Ou bien elle a fait choix d'un époux invisible: On ne le connoît point.

#### · DALAINVILLE.

Ce n'est pas étonnant:

Elle l'a fait placer dans un département.

DUPRÉ.

(A part.)

(Haut.)

Ah! grand Dien! quelles mœurs. Il faut que je vous parle, Monsieur; c'est en faveur de mon jeune ami Charle.

DALAIN'VILLE.

Je suis à vous.

Mad. DALAINVILLE.

Mon père, attendez un instant, Vous voyez qu'il s'agit d'un objet important.

(A Dalainville.)
Et votre ami Duparc?

DALAIN VILLE.

Ah! réflexion faite,

Je n'ai pas cru devoir l'inviter à ma fête. Il est homme de bien, il est rempli d'honneur, Mais c'est un indiscret, c'est un petit frondeur, Qui voudroit s'aviser d'avoir du caractère: Quand on dîne chez moi l'on doit savoir se taire.

Mad. DALAINVILLE.

Eh! mais il vous rendit un service important,

DAL'AINVILLE.

Oui, mon cœur en sera toujours reconnoissant;

Je veux même le voir, l'amitié me l'ordonne, Mais je l'inviterai quand je n'aurai personne.

DUPRÉ.

Puis-je enfin vous parler?

#### DALAINVILLE.

Ah! daignez m'excuser,

Je n'ai, vous le savez, rien à vous refuser. Vous vous intéressez, je crois, pour un jeune homme, Quels sont ses protecteurs?

## DUPRÉ.

S'il faut que je les nomme,

Il est plein de talent, il a de bonnes mœurs.

DALAIŅVIL'LE.

Vous ne me dites pas quels sont ses protecteurs.

DUPRÉ.

Hélas! je suis le seul. Ah! mon gendre, de grâce, Veuillez lui procurer une modeste place.

#### DALAINVILLE.

Pour un si mince objet, je vous l'ai déjà dit, Je ne puis décemment user de mon crédit. Au reste, je verrai. Qu'il me donne un mémoire.

(Il sort.)

DUPRÉ.

Comment?

#### Mad. DALAINVILLE.

N'insistez pas, si vous voulez m'en croire, Il faut lui pardonner; nous en viendrons à bout: Charles sera placé, je me charge de tout.

# SCÈNE VI.

DUPRÉ, seul.

Dieux! tant d'ingratitude est-elle donc possible?

Je te reconnois bien égoïste insensible.

Le pauvre Charle, hélas! que va-t-il devenir?

Du moins mon autre gendre.... Ah! je le vois venir,

Pour le solliciter j'ai besoin de courage.

Essayons si de lui j'obtiendrai davantage.

# SCÈNE VII.

# DUPRÉ, DERVIÈRE.

DERVIÈRE.

Ah, mon père, c'est vous! quel moment pour mon cœur! Je viens à Dalainville annoncer mon bonheur. Ce plan que nuit et jour dès long-temps je médite, Est enfin adopté.

DUPRÉ.

Je vous en félicite.

DERVIÈRE.

Vous sentez que pour moi c'est un brillant succès : Le ministre le fait imprimer à ses frais.

DUPRÉ.

Et d'un projet si beau qu'espérez-vous, mon gendre?

DERVIÈRE.

Les malheureux n'ont plus de larmes à répandre. Il assure au vieillard l'aisance et le repos, Promet à l'indigent d'honorables travaux; Des divers élémens fait cesser les ravages, Met le cultivateur à l'abri des orages,

Et de tous les fléaux dont le ciel irrité Accable trop souvent la triste humanité.

#### DUPRE.

C'est fort beau. Vous pourriez, dans cette circonstance, Donner un libre cours à votre bienfaisance.

## DERVIÈRE.

Parlez, que dois-je faire? Est-il des malheureux? Je suis prêt, s'il le faut, à m'immoler pour eux.

## DUPRÉ.

Il s'agit d'un parent que le malheur accable; Jetez sur lui, mon gendre, un regard favorable; J'aurois rempli jadis un devoir aussi doux, Maintenant il faut bien que je m'adresse à vous.

### DERVIÈRE.

Hélas! dans ce moment, cela m'est impossible.

Ah! qu'un pareil refus afflige un cœur sensible!

Que ne m'avez-vous donc hier parlé pour lui;

Mais comment voulez-vous que je fasse aujourd'hui?

Mes épargnes d'un an viennent d'être données

A des incendiés des Basses-Pyrénées.

## DUPRÉ,

Eh! vous allez bien loin chercher des malheureux,
Quand il en est ici qui fatiguent vos yeux;
Oui, dût votre fierté s'en trouver offensée,
Mon gendre, vous allez connoître ma pensée:
Ces airs de bienfaisance et ce brillant vernis,
Ne trompent que les sots, je vous en avertis;
De cette belle ardeur je ne suis point la dupe;
De vous, je le vois bien, vous voulez qu'on s'occupe.
Le monde où nous vivons est plein de charlatans
Qui tâchent d'arrêter les regards des passans.

Répand-on des bienfaits, il faut qu'un journaliste Dans sa feuille aussitôt en imprime une liste.

La charité jadis s'exerçoit sans éclat,

A Paris maintenant on s'en fait un état.

Tout n'est plus que calcul, et cette ardeur factice
Est un masque nouveau qui couvre l'avarice.

## DERVIÈRE.

A faire des heureux appliquez-vous donc bien: De tout empoisonner on trouve le moyen.

### DUPRĖ.

Mais où sont, s'il vous plaît, les heureux que vous faites?
Je n'en ai jusqu'ici vu que dans les gazettes.
Avez-vous obligé des parens, des amis?
L'humanité pourtant respire en vos écrits;
Vous y plaignez le sort des nègres de l'Afrique,
Et vous ne pouvez pas garder un domestique.

### DERVIÈRE.

Fort bien: de la satire épuisez tous les traits; De semblables discours ne m'atteindront jamais. Est-il des mécontens; qu'ils parlent sans rien craindre.

#### DUPRÉ.

Il en est quelques-uns de trop siers pour se plaindre,

#### DERVIÈRE.

A se taire toujours s'ils veulent s'obstiner, Je n'ai pas, j'en conviens, l'art de les deviner.

#### DUPRÉ.

Vos vœux sont accomplis: ils ont parlé, mon gendre; Mais il ne paroît pas qu'ils se soient fait entendre. Adieu: c'est aujourd'hui que je sors de chez vous; Je n'oublirai jamais un accueil aussi doux,



## LES DEUX GENDRES,

Et vous pouvez compter sur la reconnoissance Dont je suis pénétré pour votre bienfaisance.

24

# SCÈNE VIII.

# DERVIÈRE, seul.

Ah! grand Dieu, qu'un vieillard est chagrin et grondeur! Qui l'a mis, ce matin, de si mauvaise humeur? Au reste, pour un rien il se fâche, il s'irrite; Mais fort heureusement je vais en être quitte, Il vient loger ici. Mon beau-frère, à l'instant, Va connoître par moi le bonheur qui l'attend.

FIN DU PREMIER ACTE.

# ACTE DEUXIÈME,

# SCÈNE PREMIÈRE.

# AMELIE, DERVIÈRE,

## DERVIÈ RE.

JE vous ai défendu de revenir ici : Avez-vous résolu de m'obéir ainsi , Mademoiselle ?

## AMELIE.

Ayez pour moi plus d'indulgence.

Vous ne pourrez blâmer ma désobéissance,

Lorsque vous apprendrez quelle en est la raison:

Mon grand-père aujourd'hui vient dans cette maison.

De lui, vous le savez, on ne s'occupe guère,

Et l'on a dans ces lieux toute autre chose à faire.

J'ai voulu de mes yeux voir son appartement;

Ranger, disposer tout pour qu'il fût décemment.

### DERVIÈRE.

Hélas! c'est bien en vain; ignores-tu, ma chère, Qu'on ne veut point ici recevoir ce bon père?

AMÉLIE.

#### Comment!

## DERVIÈRE.

C'est que l'on donne un superbe festin; On veut que je le garde encor jusqu'à demain, Sous prétexte qu'il craint le bruit et le grand monde. Je ne le garderois pas même une seconde.

AMÉLIE.

Pourquoi donc?

DERVIÈRE.

A l'avoir j'aurois un grand plaisir;
Le conserver toujours, c'est là mon seul desir;
Mais de ton oncle il faut confondre l'arrogance:
Est-ce un fardeau pour lui que la reconnoissance?
Au vieillard il est loin de porter intérêt;
De son air trop bourgeois sans doute il rougiroit.
Je n'en suis pas surpris: dans le siècle où nous sommes, Les moindres dignités changent le cœur des hommes.
Encor s'il avoit eu la bonté de me voir;
Mais non, monsieur n'a pas daigné me recevoir,
Et par son intendant il vient, à l'instant même,
De me faire annoncer sa volonté suprême.

# SCÈNE II.

DERVIÈRE, AMÉLIE, COMTOIS, une petite valise sur le dos.

DERVIÈRE.

Ah! te voilà, Comtois; tu viens loger ici?

COMTOIS.

Oui, nous déménageons pour six mois, Dieu merci.

DERVIÈ RE.

Tu n'es pas venu seul?

COMTOIS.

Je précède mon maître.

Dans un petit moment vous l'allez voir paroître. Si nous ne sommes pas ici depuis long-temps, Ce n'est pas à coup sûr la faute de vos gens : Leur mémoire, Monsieur, est parfois bien ingrate; Ils sont un pen sujets à se tromper de date. Nous n'étions pas encore arrivés au vingt-trois, Qu'ils me disoient : « Va-t-en, c'est le premier du mois. »

DERVIÈRE.

Ce garçon n'est jamais d'accord 'avec personne; Il faut qu'à chaque instant il dispute, il raisonne,

COMTOIS.

Moi!

DERVIÈRE.

C'est un paresseux.

COMTOIS, Ah! Monsieur...

DERVIÈRE.

Un gourmand,

COMTOIS.

Hélas! si je le suis, je ne sais pas comment.

DERVIÈRE.

Tais-toi, mauvais sujet... Mais je perds à l'entendre Des instans précieux; partons sans plus attendre. Allons écrire encor contre tous les abus. Et finir mon rapport sur les enfans perdus.

( It sart ).

# SCÈNE III.

# AMÉLIE, COMTOIS.

AMÉLIE, lui donnant sa bourse. Tiens, mon cher Comtois, prends.

COMTOIS.

Comment, Mademoiselle

AMÉLIE.

A ton maître toujours sois attaché, fidèle: Je te le recommande; il faut en avoir soin.

COMTOIS.

Allez, Mademoiselle, il n'en est pas besoin.

( Amélie sort).

SCÈNE IV.

COMTOIS, seul.

Ah! que la patience est une belle chose! Si je suis maltraité mon maître en est la cause; Il faut se résigner. Le ciel le veut ainsi. Voyons si l'on va mieux nous recevoir ici.

## SCENE V.

## LAFLEUR, COMTOIS.

LAFLEUR.

Que fais-tu là, maraud?

COMTOIS.

L'accueil est agréable.

Celui-ci, je le crois, est encor plus aimable.

LAFLEUR.

Tu ne fais que rôder du matin jusqu'au soir.

COMTOIS.

Si cela vous déplaît, Monsieur, je vais m'asseoir.

LAFLEUR.

Point de discours. Va-t-en.

COMTOIS.

'Ah! qu'à cela ne tienne.

Pourtant si je m'en vais, il faut que je revienne.

Dans le calendrier lisez-vous quelquesois? Vous sauriez qu'aujourd'hui c'est le premier du mois.

LAFLEUR.

Le premier? tais-toi donc; c'est tout au plus le trente.

COMTOIS.

Ils ont deux almanachs d'espèce différente; L'un avance toujours quand nous devons partir, Et l'autre est en retard dès qu'on nous voit venir.

LAFLEUR.

Tu reviendras demain.

COMTOIS.
Demain?

LAFLEUR.

Monsieur Dervière

Doit vous garder encor une journée entière. Aujourd'hui nous donnons une fête, un grand bal; Que feriez-vous ici? Vous y seriez fort mal. La chambre de ton maître est changée en office.

COMTOIS.

Laissez-moi l'habiter, vous me rendrez service. Monsieur Dervière sort, mais il ne m'a point dit...

LAFLEUR

Eh bien! je te l'apprends; ma parole suffit. Maraud, qui peut t'avoir donné cette insolence?

сомтоіs, à part.

Que les laquais dorés sont une vile engeance!

Mais, Monsieur, cependant...

LAFLEU R.

Tes cris sont superflus.

COMTOIS, à part.

Morbleu! si les duels n'étoient pas défendus! Je sens qu'en ce moment la fureur me transporte.

į.

LAFLEUR.

Allons, voici Monsieur; songe à gagner la porte.

# SCÈNE VI.

# DALAINVILLE, seul.

Je ne puis revenir de ce que l'on m'écrit. Voici bien le moment d'employer mon crédit. Il vaque une ambassade, et même un ministère; Mais qui nommera-t-on? c'est encore un mystère. Comme un autre je puis me mettre sur les rangs; Personne plus que moi.... Quels sont mes concurrens? Dorval ne peut remplir qu'un poste subalterne; C'est un génie étroit, sa femme le gouverne. Damis espère-t-il qu'on pense à le choisir? Est-ce un homme d'Etat qu'un homme de plaisir? Ergaste a des talens, mais n'est point redoutable : Sa réputation est par trop détestable. Vraiment de tous côtés j'ai beau jeter les yeux, Non, je ne vois que moi.... Mais peut - on choisir mieux? Mes droits sont évidens, mon espoir légitime; La cour me considère, et le public m'estime : Contre l'opinion je n'ai jamais lutté; On connoît dès long-temps ma stricte probité. Observateur des lois, ami de la morale, J'ai toujours avec soin évité le scandale; Mon triomphe est certain... Mais je n'ai plus qu'un jour, Ne perdons point de temps, paroissons à la cour; Il est essentiel qu'aujourd'hui je me montre: Souvent pour qu'on nous nomme, il faut qu'on nous rencontre.

# SCÈNE VII.

# DALAINVILLE, LAFLEUR.

LAFLEUR, annonçant.

Monsieur Charles.

Pourquoi l'avez-vous fait entrer?

Le petit importun... il faut m'en délivrer.

# SCÈNE VIII.

CHARLES, DALAINVILLE, LAFLEUR', dans le fond du théâtre.

CHARLES.

Ah, Monsieur, pardonnez à mon impatience, J'accours chez vous guidé par la reconnoissance: Monsieur Dupré m'a dit que sensible à mon sort.... Vous étiez assez bon.....

DALAINVILLE.

Eh, mais il a grand tort.

Je le reconnois bien, c'est toujours son usage.

CHARLES.

Mais, Monsieur, permettez...

DALAIN VILLE.

Il vous a dit, je gage,

Que je vous accordois une place.

CHARLES.

En effet.

DALAINVILLE.

Eh bien, voilà toujours comme il me compromet.

Une place, Monsieur, ne s'obtient pas si vite. Il faut avoir d'abord des talens, du mérite.

CHARLES.

Monsieur...

#### DALAINVILLE

Je suis certain que vous n'en manquez pas; Mais vous ignorez donc que j'ai vingt candidats Qui sont recommandés de très-haut.

CHARLES.

C'est me dire

Que mes foibles talens ne peuvent me suffire: Je n'ai pas j'en conviens de titres plus flatteurs, Et vais pour réussir chercher des protecteurs.

DALAINVILLE, à un laquais. (\*)

Eh, ma voiture... Allez m'annoncer chez Madame. (A Charles.)

Vous êtes, m'a-t-on dit, le parent de ma femme?

### CHARLES.

Oui, je suis son parent, et même, je le crois, Elle n'en avoit pas de plus proche autrefois.

DALAINVILLE.

( A Charles. )

Mon épée. A coup sûr vous avez un mémoire. (Charles le lui remet.)

J'y prends grand intérêt;

(Il le donne à Lafleur.)

Oui, vous pouvez mien croire.

Je ne puis néanmoins vous promettre un emploi; Mais dans l'occasion, mon cher, comptez sur moi.

<sup>(\*)</sup> Lafleur, Dalainville, Charles.

# SCÈNE IX.

## LAFLEUR, CHARLES.

CHARLES.

Ah! je suis indigné...

LAFLEUR, lisant le mémoire. C'est bien.... soyez tranquille.

CHARLES.

Comment?

LAFLEUR.

Ne craignez rien, je veux vous être utile.

CHARLES, lui arrachant des mains la pétition, et la déchirant.

Je conçois que le maître ait vouln m'outrager, Mais non que le valet ose me protéger.

LAFLEUR.

Comment! Monsieur se fâche, et Monsieur sollicite! Monsieur apparemment compte sur son mérite. Cependant je connois des gens fort importans, Et qui de mon crédit ne sont pas mécontens. Ah! vous ne savez pas quel pouvoir est le nôtre: Notre protection vaut souvent mieux qu'une autre.

CHARLES.

Je n'emploîrai jamais des moyens aussi bas.

LAFLEUR.

Ah! Ah! vous êtes fier; vous ne parviendrez pas. Mais monsieur Dupré vient. Vraiment il vous ressemble, Car il se plaint toujours; vous seriez bien ensemble.

# SCÈNE X.

# LAFLEUR, DUPRE, CHARLES, COMTOIS.

COMTOIS.

Ah! c'est vous, mons Lasleur?

LAFLEUR. Eh bien?

COMTOIS.

Plaisantez-vous?

Si l'on attend quelqu'un, certes ce n'est pas nous. Aux dépens de mon maître il vous sied mal de rire. On ne sait point là-bas ce que vous voulez dire.

LAFLEUR.

Allons donc?

DUPRÉ.

Il dit vrai.

LAFLBUR.

D'honneur vous m'étonnez.

COMTOIS.

Ensin, on m'a fermé la porte sur le nez. Je reviens tristement avec tous nos bagages, Et suis plus que jamais dégoûté des voyages.

LAFLEUR.

Pouvez-vous de sang froid écouter ce coquin?

DUPRE, på Lafleur.

Otez-vous de mes yeux : vous êtes un faquin.

COMTOIS.

Bravo!

LAFLEUR, insolemment.

Monsieur...

COMTOIS.

Allons; il faut quitter la place.

Ah! que je te ferai payer cher ton audace!

# SCÈNE XI.

# DUPRÉ, CHARLES, COMTOIS.

DUPRÉ.

A quelle extrémité me trouvé-je réduit! De mes bontés pour eux, voilà donc tout le fruit!

### CHARLES.

Ah! je cours chez Dervière, et j'en ai l'assurance, Il va de ses laquais châtier l'insolence:
Lui-même, j'en suis sûr, voudra guider vos pas;
Mais à mon juste espoir s'il ne répondoit pas,
Charles possède encore un réduit bien modeste;
Vous pouvez disposer de tout ce qui lui reste.

# SCÈNE XII.

# DUPRÉ, COMTOLS.

GOMTOIS.

Où nos pas maintenant seront-ils dirigés?
Il en faut convenir, nous sommes bien logés.
Cette aventure-là s'est-elle jamais vue?
Entre nos deux maisons, nous voilà dans la rus.

DUPRÉ.

Quelqu'un vient. C'est Frémont!

# SCÈNE XIII.

# DUPRÉ, FRÉMONT, COMTOIS.

FRÉMONT.
Oui, vraiment, c'est moi-même!

DUPRÉ.

De vous voir en ces lieux mon bonheur est extrême.

FRÉMONT.

Pour vous gronder je viens de Bordeaux tout exprès.

DUPRÉ.

Embrassez-moi d'abord, vous gronderez après.

FRÉMONT.

Mais je vous ai cherché partout depuis une heure, Et ne sais point encor quelle est votre demeure; On me répond ici que vous logez là-bas: J'y cours, et l'on me dit que vous n'y logez pas; De grâce, apprenez-moi ce que cela veut dire.

COMTOIS.

Hélas! mon cher Monsieur, je vais vous en instruire: Nous sommes sans asile, il ne faut rien cacher, Et nous ne savons pas où nous irons coucher.

FRÉMONT.

Grand Dieu! se pourroit-il?

D"UPRÉ.

Je ne puis vous le taire,

Yous voyez devant vous le plus malheureux père.

FRÉMONT.

Ami, vous m'affligez et ne m'étonnez pas: Les pères complaisans font les enfans ingrats.

Voulez-vous être sûr de leur reconnoissance? Maintenez-les toujours dans votre dépendance: Et si vous en doutez, morbleu, venez chez moi: Je suis dans ma maison plus absolu qu'un roi; Aussi tout m'obéit, et chacun me révère. Cela n'empêche pas que je ne sois bon père; Mais mon bien est à moi, je le conserve tout. Et saurai, je le jure, en jouir jusqu'au bout. Après avoir trente ans vécu d'économie, J'irois me dépouiller au déclin de ma vie. L'important, c'est d'avoir de très-bons revenus, Avec eux les défauts sont presque des vertus : Par exemple, je sais quel est mon caractère, Je suis emporté, brusque, et même très-colère. Eh bien! on dit partout que je suis franc, loyal; Mais sans mon coffre fort, que serois-je? un brutal.

GOMTOIS, à part.

Pour le coup c'est parler en homme raisonnable.

DUPRÉ.

Ce que vous dites là n'est que trop véritable !

FREMONT.

Juste ciel! vous avez donné tout votre bien,
Et sans vous réserver rien, absolument rien.
Dieu! quel aveuglement! quel excès de foiblesse!
Voilà donc des parens l'imprudente tendresse.
D'un pareil abandon qui ne voit le danger?
Bientôt dans sa maison l'on devient étranger.
Peut-on imaginer un plus cruel supplice?
Aux lieux où l'on fut maître, il faut qu'on obéisse;
On a perdu crédit, richesse, liberté:
Par ses propres enfans on est déshérité;
Et, pour peindre d'un trait cette infortune extrême,

L'homme ainsi dépouillé se survit à lui-même,

#### Dupré.

Le temps et le malheur m'ont assez convaincu;
Mais ne me jugez pas sans m'avoir entendu:
Mes gendres occupés d'intérêts politiques
Sont livrés dès long-temps aux affaires publiques;
L'un remplissoit un poste important dans l'Etat,
Sans avoir les moyens d'en soutenir l'éclat:
Que n'ai-je de grands biens, disoit-il à ma fille,
Je ferois le bonheur de toute ma famille;
Bientôt on me verroit monter au premier rang.
Hélas! mon cher ami, j'aurois donné mon sang...
Je n'hésitai donc point à donner mes richesses:
Je fus les premiers jours accablé de caresses;
Mais au bout de six mois mon sort fut bien changé.

### FRÉMONT.

Quand vous n'eûtes plus rien, vous fûtes négligé; C'est naturel.

#### DUPRÉ.

Alors ils cessèrent de feindre!

### COMTOIS.

Ah! que je suis heureux quand je l'entends se plaindre!

#### DUPRÉ.

Dalainville d'abord si doux, si complaisant, Ne me regarda plus que d'un air méprisant. Au lieu de s'occuper du bien qu'il pourroit faire, Il intrigue en secret, et vise au ministère. Ceux dont il a besoin sont bien sûrs d'être admis, Mais il ferme avec soin la porte à ses amis. Offrant toujours l'appui que jamais il ne donne, Protégeant tout le monde et n'obligeant personne. L'autre s'en va pleurant sur les malheurs d'autrui, Et s'agite beaucoup pour qu'on parle de lui. Voulant par-dessus tout se mettre en évidence, Il s'est constitué l'appui de l'indigence: Ce n'est point par bonté, vous le devinez bien; Mais c'est par le dépit qu'il a de n'être rien. Il veut être fameux; enfin, je le suppose, Il s'est fait bienfaisant pour être quelque chose.

FREMONT.

Vous avez tracé là deux fort jolis portraits.

COMTOIS.

Les voilà tous les deux: ils sont peints traits pour traits.

FREMONT.

Sont-ils bien détestés?

DUPBÉ.

Détestés? au contraire:

Ils sont fort estimés, chacun les considère.
On croit l'un bienfaisant et l'autre généreux.
Il ne se sont jamais mal conduits que chez eux:
Un tort caché n'est rien; la chose principale
Est de ne pas donner de sujets de scandale.
Hélas! ne point avoir de vices apparens,
C'est la seule vertu qu'ont ici bien des gens.

FRÉMONT.

Ah! quelle vérité, mon cher, vous avez dite!
Nous vivons, je le sais, dans un siècle hypocrite:
Mais comment faites-vous pour rester avec eux?
Ah! si vous m'en croyez, quittez ces malheureux.

DUPRÉ.

Ce que vous proposez n'est pas chose facile.

PRÉMONT.

A Bordeaux de bon cœur je vous offre un asile. Nous partirons ensemble. DUPRÉ.

FRÉMONT.

Ne me refusez pas: en rompant le traité
Qui jadis à la vôtre unissoit ma fortune,
Entre nous l'amitié resta toujours commune.
En bien, en ce moment, voulez-vous m'obliger?
Sans faire de façon venez chez moi loger:
Vous trouverez bon feu, bon lit et bonne table,
Bon visage surtout, compagnie agréable;
Et quitte pour toujours de vos ingrats parens,
Vous vivrez en famille avec de bonnes gens.

COMTOIS.

Ah! mon Dieu, le brave homme!

DUPRÉ

Ami, je vous rends grâce, Et certes je voudrois... Mais, voici l'homme en place.

# SCÈNE XIV.

# DALAINVILLE, DUPRÉ, FRÉMONT, COMTOIS.

DUPRÉ.

Mon gendre, vous voyez l'un de mes vieux amis; De vous le présenter me sera-t-il permis?

FRÉMONT.

Oui, Monsieur, j'ai l'honneur....

### DALAINVILLE.

Cela m'est impossible:

Je n'ai pas pour l'instant de place disponible; Je vous l'ai déjà dit.

# ACTE II, SCÈNE XIV.

DUPRÉ, à Dalainville.

Vous êtes dans l'erreur.

41

FREMONT.

Mais il me prend, je crois, pour un solliciteur... Qui vous parle de place? eh! je n'en veux aucune.

D. A L.A I N Y I.L L E.

Pardon; si vous saviez combien on m'importune.

FRÉMONT.

Par ma foi, ces gens-là sont vraiment malheureux; Chaque fois qu'on leur parle, on a donc besoin d'eux?

DUPRÉ.

Il faut bien, pardonnez à mon audace extrême, Que je vous sollicite à présent pour moi-même.

DALAINVILLE.

Comment? expliquez-vous.

DUPRÉ.

Vous voyez qu'à tout âge on est ambitieux. Ne vous effrayez point de mon humble requête; Je demande un abri pour reposer ma tête.

DALAINVILLE.

Qu'entends-je? mon beau-frère a pu vous refuser?

DUPRE.

Il m'a gardé six mois, je ne puis l'accuser.

DALAINVILLE.

Ah! je suis révolté qu'il ait eu l'indécence...
Soyez sur qu'un motif d'une haute importance
A pu seul me forcer à différer d'un jour
Le moment qui devoit vous rendre à notre amour.

DUPRÉ.

Je connois le motif; vous donnez une fête, Et, pour la célébrer, je vois que tout s'apprête.

DALAIN VILLE.

Oui, vous craignez le monde et les cercles nombreux, Et je dois m'appliquer à prévenir vos vœux. Vous allez à l'instant partir pour ma campagne, Je vais tout disposer pour qu'on vous accompagne.

DUPRÉ.

Mon gendre!...

DALAIN VILLE.

L'on aura le plus grand soin de vous; Vous allez y jouir de plaisirs purs et doux. Je connois vos penchans, votre goût pour l'étude: Que vous serez heureux dans votre solitude! Mais pardon, je vous quitté.

DUPRÉ.

Eh! Monsieur, un instant.

DALAINVILLE.

Je me rends à la cour; le temps presse, on m'attend.

# SCÈNE XV.

# DUPRÉ, FREMONT, COMTOIS.

#### FRÉMONT.

Eh bien! renoncez-vous aux droits sacrés de père? Morbleu! c'est contre vous que je suis en colère. Et vous pourriez encor demeurer avec eux? S'il en doit être ainsi, recevez mes adieux.

DUPRÉ.

Mon cher, au nom du ciel!

#### FRÉMONT.

Vos prières sont vaines.

En vérité mon sang bouillonne dans mes veines; Tous les pères en vous se trouvent outragés, Et pour l'honneur public il faut qu'ils soient vengés.

DUPRÉ.

Eh bien, à vos conseils, cher ami, je me livre; A Bordeaux maintenant je suis prêt à vous suivre,

FRÉMONT,

Eh, non: votre départ ne les puniroit pas; Ce seroit au contraire obliger ces ingrats: Il faut que sans retard vous en fassiez justice, Qu'au milieu de Paris votre voix retentisse. A tous les sentimens ils ont fermé leur cœur: Il n'est plus qu'un moyen, il faut leur faire peur.

DUPRÉ.

Eh, quoi! c'est sur cela que votre espoir se fonde?

FRÉMONT.

Oui. C'est l'opinion qui gouverne le monde; La crainte qu'elle inspire est un frein tout puissant: Des lois, en quelque sorte, elle est le supplément. Vos gendres jusqu'ici n'ont eu que l'art de feindre; Ils flattent le public, ils en ont tout à craindre: Sous un masque brillant ils ont beau se cacher, Moi-même, s'il le faut, je saurai l'arracher. Suivez-moi, dans l'instant vous aurez un asile,

DUPRÉ,

Mais ne faudroit-il pas?...

FRÉMONT.

Oh! rien n'est plus facile:

Avec ma signature on trouve dans Paris, Des meubles, des maisons, de l'or et des amis.

# 44 LES DEUX GENDRES,

Ne perdons pas de temps, il faut nous mettre en route.

DUPRÉ,

Comtois vient avec nous, n'est-il pas vrai?

FRÉMONT.

Sans doute.

Pour de mauvais parens n'ayez plus de pitié, Et laissez vous enfin guider par l'amitié.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE PREMIÈRE.

# Mad. DALAINVILLE, DALAINVILLE.

### DALAINVI·LLE.

MADAME, sur ce point il faut encor se taire; Mais très-certainement j'arrive au ministère.

Mad. DALAINVILLE.

Vous ministre!

DALAINVILLE.
A ka cour ce n'est plus un secret.

Mad. DALAINVILLE.
Comment l'avez-vous su?

### DALAINVILLE.

Par l'accueil qu'on m'a fait.

Les yeux fixés sur moi sembloient tous me le dire:
J'ai vu mes ennemis forcés de me sourire;
Tout m'annonce déjà ma prochaine grandeur,
On m'aborde en tous lieux d'un air humble et flatteur;
On diroit que chacun devinant ma puissance
Pour me faire la cour veut s'y prendre d'avance;
Oui, tous me saluant du regard le plus doux
Semblent dire: Monsieur, j'aurai besoin de vous.

Mad. DALAIRVILLE.

Dans ce cas il faut prendre un train plus magnifique,

Et former à l'instant un nombreux domestique.

Douze valets de pied, deux cochers, un coureur; Derrière ma voiture il me faut un chasseur. Je veux avoir sous peu les plus beaux équipages.

DALAINVILLE. Si cela continue il vous faudra des pages.

### Mad. DALAINVILLE.

Il est un autre objet beaucoup plus important, Et dont je vais, Monsieur, m'occuper à l'instant: Je prends une livrée un peu plus éclatante; Celle que nous avons n'est point assez brillante, Au milieu de la foule on n'est pas aperçu; Je veux qu'à mes couleurs mon nom soit reconnu.

DALAINVILLE, à part. '
Je vais créer d'abord un grand nombre de places.
Faisons-nous des amis en répandant des grâces.

Mad. DALAINVILLE.
Il nous faut une terre...

DALAINVILLE, à part. Oni, bien.

### Mad. DALAINVILLE.

C'est de rigueur.

Paris dans les beaux jours est triste à faire peur; Mais dans les champs alors quel plaisir on éprouve! C'est un charme divin; tout Paris s'y retrouve. Et puis la solitude a pour moi mille appas; Sans attendrissement on ne peut faire un pas. Du calme des forêts, ah! je suis idolâtre! N'oubliez pas, Monsieur, qu'il me faut un théâtre. Mais répondez-moi donc... N'êtes-yous pas charmé?

DALAIN'VILLE.

Nous verrons tout cela quand je serui nommé.

# SCÈNE II.

# Mad. DALAINVILLE, DALAINVILLE, UN LAQUAIS.

LE LAQUAIS.

Monsieur votre beau-frère.

### DALAIN VILLE.

Allons, je le suppose,

Du bruit qui se répand il a su quelque chose.

Mad. DALAINVILLE.

Ah! sa philantropie est d'un mortel ennui; Il en est fatigant: je vous laisse avec lui.

# SCÈNE III.

# DALAINVILLE, DERVIÈRE.

#### DERVIÈRE.

Ah! Monsieur, permettez que je vous félicite; Je vois qu'on sait encore honorer le mérite: Vous voilà donc ministre!

### DALAINVILLE.

Ah, bon Dieu, quelle erreur!

Je suis loin de prétendre à cet excès d'honneur; D'en soutenir le poids je me sens incapable.

### DERVIÈRE.

On ne pouvoit pas faire un choix plus honorable. Je ne vous flatte point : malgré nos différends, On m'a toujours vu rendre hommage à vos talens.

### DALAINVILLE.

Quoi! je serois nommé?

#### DERVIÈRE.

Mais le fait est notoire; C'est un bruit général, et vous devez y croire.

DALAINVILLE.

Jusqu'ici, cependant, je ne l'ai point appris.

DERVIÈRE.

Vous seul assurément l'ignorez dans Paris. Bientôt vous allez voir cette foule importune Qui s'attache toujours au char de la fortune. J'arrive le premier, mais, guidé par mon cœur; Je ne demande ici ni place, ni faveur; Je viens pour vous parler de la classe indigente: Daignez la protéger de votre main puissante, Et puissiez-vous sentir que cet objet sacré Est digne des regards d'un ministre éclairé.

### DALAINVILLE.

Si j'occupe en effet cette place éminente, Je servirai d'abord l'humanité souffrante; C'est de l'homme public le plus noble devoir.

### DERVIÈRE.

Sans doute si jamais j'ai le moindre pouvoir... Que dis-je? le pouvoir ne sauroit me séduire, Et j'ai mal exprimé ce que je voulois dire. Satisfait de mon sort, je ne desire rien; Je mets tout mon bonheur à faire un peu de bien.

#### DALAIN VILLE.

Aujourd'hui cependant on parloit de finances. Et chacun a beaucoup vanté vos connoissances; On a même pensé, pour le bien de l'Etat, Qu'il faudroit vous charger de ce soin délicat. Mais d'un mot vous sentez que je les ai fait taire. DERVIÈRE.

Comment donc?

DALAINVILLE.

La réponse étoit facile à faire : J'ai dit que vous seriez honoré d'un tel choix, Mais que vous refusiez toute espèce d'emplois.

DERVIÈRE.

Vous avez eu grand tort.

DALAIN VILLE.
Comment?

DER'VIÈRE.

Je le répète,

J'aime à vivre ignoré, je chéris la retraite; Mais lorsque le public veut bien me désigner, Je sais que mon devoir est de me résigner: Tout homme vertueux se doit à sa patrie, Et c'est avec plaisir que je me sacrifie.

DALAINVILLE.

Eh! que ne parliez-vous? Fort bien, je vous entends.

DERVIÈ RE.

Vous avez contre moi donné prise aux méchans. Mon humeur, en effet, n'est que trop légitime, Bientôt de mon refus on va me faire un crime. Peut-être a-t-on déjà disposé de l'emploi? Cela seroit facheux.

BALAINVILLE

Reposez-vous sur moi;

Vous obtiendrez la place.

DERVIÈRE.

Elle va m'être chère,

Car je l'exer erai sous votre ministère.

# LES DEUX GENDRES,

Dans des cas importans si je viens à douter, Permettez qu'aussitôt j'aille vous consulter. J'aurai souvent besoin de votre expérience.

### DALAINVILLE.

Oui, vous serez toujours sûr de mon assistance. (à part.)

Je ne puis pas souffrir cet air bas et flatteur.

DERVIÈRE.

( à part. )

50

Je ne saurois me faire à ce ton protecteur.

L'intérêt général aujourd'hui nous rassemble: Nos deux noms quelque jour seront bénis ensemble.

# SCÈNE IV.

# DALAINVILLE, UN VALET, DERVIÈRE.

LE VALET.

On remet à l'instant cette lettre à l'hôtel.

'DERVIÈRE.

C'est, je le gagerois, l'avis officiel; J'en étois sûr, vous dis-je.

( Dalaineille lit. )

Ah! Dieu, quel air sinistre!

Est-ce que par hasard vous n'êtes pas ministre?

DALAINVILLE.

Je ne puis revenir...

DERVIÈ RE.

Vous semblez consterné.

DALAINVILLE.

Voyez si je n'ai pas sujet d'être étonné.

#### DERVIÈRE lit.

### « Mon gendre,

» Vos procédés m'ont forcé à m'éloigner de vous pour » jamais : je m'étois heureusement ménagé des ressources qui » me rendent mon indépendance. Votre conduite va paroître » au grand jour. Communiquez cette lettre à votre beau-» frère, elle est commune à tous deux. »

DALAINVILLE.

Eh bien! qu'en dites-vous?

### DERVIÈRE.

Je n'y puis rien comprendre:

A cette épître-là j'étois loin de m'attendre.

DALAIN VILLE.

Si vous l'aviez gardé! ce n'étoit qu'un seul jour.

DERVIÈRE.

Si vous l'aviez reçu! c'étoit à votre tour.

DALAINVILLE.

Quoi! pour si peu de chose, il seroit en colère?

DERVIÈRE.

Le vieillard a parfois un mauvais caractère,

DALAIN VILLE.

Il l'a toujours.

### DERVIÈRE.

D'abord je ne l'avois pas cru: Depuis qu'il est chez moi je m'en suis aperçu; Du matin jusqu'au soir il faut toujours qu'il gronde.

### DALAINVILLE.

C'est tout comme chez moi. Si je reçois du monde, Dans sa mauvaise humeur, il blâme, il contredit, Il fronde ouvertement les hommes en crédit; Il n'est point de discours qu'il n'ose se permettre; Il a déjà vingt fois failli me compromettre. Sollicitant d'ailleurs pour tout le genre humain, Il m'aborde toujours un placet à la main.

DERVIÈRE.

Entre nous cependant l'affaire est sérieuse,
Et pourroit bien avoir quelque suite fâcheuse.
Tous les yeux aujourd hui semblent fixés sur vous:
Votre élévation a fait bien des jaloux.
Vous sentez que pour eux l'occasion est belle;
De tout Paris demain ce sera la nouvelle.
Aux mots de fils ingrat, de père abandonné,
Je crois voir contre vous le public déchaîné;
Pour l'homme qui s'élève il est impitoyable;
C'est un besoin pour lui de le trouver coupable:
La foule des méchans va, vous le pensez bien,
Dire qu'un mauvais fils est mauvais citoyen.

DALAINVILLE.

Eh quoi?

### DERVIÈRE.

Ne doutez pas qu'on ne vous sacrifie. Vous êtes sans reproche et l'on vous calomnie; Mais aux yeux da public il vaudroit presqu'autant Etre un peu plus coupable et paroître innocent.

# DALAINVILLE.

Si je dois du public redouter l'injustice, Il peut anssi sur vous exercer sa malice.

- « Le voilà, dira-t-on, ce mortel bienfaisant,
- » Appui du malheureux, soutien de l'indigent;
- » De ses nombreux biensaits il a rempli la terre,
- » Il est humain pour tous excepté pour son père.

#### DERVIÈRE.

Oseroit-on ainsi trahir la vérité?

### ACTE III, SCÈNE Y.

#### , DALAIN VILLE.

Oui, vous avez raison, c'est une indignité. Mais vous le disiez bien, il seroit préférable Que la chose fût vraie et non pas vraisemblable.

DERVIÈRE.

Eh! nous perdons ici le temps à discourir, Quand un danger pressant devroit nous faire agir. Au fond, c'est un bon homme; un peu de complaisance, Quelques mots de douceur le calmeront, je pense, N'est-il pas vrai?

DALAINVILLE.

Sans doute.

#### DERVIÈRE.

Unissons nos efforts;

Convenons, s'il le faut, que nous avons des torts, Pour moi je descendrai jusques à la prière: On ne s'avilit point quand on supplie un père. Non, rien ne doit coûter, et dans un tel moment Il ne faut qu'obéir au cri du sentiment.

# SCÈNE V.

LAFLEUR, DALAINVILLE, DERVIÈRE, CHAMPAGNE.

CHAMPAGNE.

Ah! Monsieur!

LAFLEUR.

Juste ciel!

CHAMPAGNE.

Grands dieux!

LAFLEUR.

Quelle aventure!

CHAMPAGNE.

Nous venons de voir....

DERVIÈRE.

Qui?

LAFLEUR.

Votre père en voiture.

DERVIÈRE.

Comment donc?

CHAMPAGNE.

Nous passions tous deux notre chemiu, Quand tout-à-coup, Monsieur, près de l'hôtel voisin Nous voyons s'arrêter un brillant équipage;
Votre père en descend. Alors, selon l'usage,
Je vais bien poliment lui présenter la main;
Savez-vous ce qu'il dit: « Retire-toi, coquin. »
J'obéis.

#### LAFLEUR.

A mon tour, humblement je m'avance;
Je n'avois pas encor fini ma révérence,
Que je reçois, j'en suis encor tout stupéfait,
De la plus lourde main, le plus fameux soufflet;
Un peu plus fort vraiment je restois sur la place.
C'est un provincial dont l'insolente audace
Vient d'outrager en moi toute votre maison;
C'est à vous maintenant d'en obtenir raison;
Et j'accours tout exprès pour vous dire la chose.

DERVIÈRE, à Dalainville. Quel est cet étranger?

#### DALAINVILLE. \*

Eh! c'est, je le suppose, L'homme qu'il m'est venu présenter aujourd'hui, Un ancien armateur.

<sup>\*</sup> Champagne, Lafleur, Dalainville, Dervière.

#### DERVIÈRE.

N'en doutez pas. C'est lui.

Au vieillard à coup sûr il a monté la tête, Mais le temps presse, il faut conjurer la tempête.

LAFLEUR, à Champagne. Ils s'occupent tout bas du soin de me venger.

DERVIÈRE.

Lasleur, va sur-le-champ trouver cet étranger.

LAFLEUR.

(à Champagne.)

Oui, Monsieur... Ah! je vais lui parler d'importance.

DALAIN VILLE.

De nos civilités offre-lui l'assurance, Ne perds pas un instant, et prends soin de savoir A quelle heure du jour il peut nous recevoir.

LAFLEUR.

Quoi, Monsieur?....

DALAINVILLE.
Obéis, où je te congédie.

LAFLEUR.

Ne faut-il pas encor que je le remercie?

DERVIÈRE.

Sans doute : ton respect ne peut aller trop loin.

LAFLEUR, à Champagne.

Eh bien! qu'en penses-tu?

CHAMPAGNE.

C'est qu'ils en ont besoin.

LAFLEUR.

Monsieur, je suis peu propre à remplir ce message, Cet homme assurément n'aime pas mon visage. (à Champagne.)
C'est toi qui parleras.

### CHAMPAGNE.

Je m'en garderai bien:

Tu peux passer devant, tu ne risques plus rien.

(Ils sortent tous deux.)

DALAINVILLE.

C'étoit le seul parti qu'il nous convînt de prendre.

DERVIÈ RE.

Oui; mais à leur récit je ne puis rien comprendre: Ce magnifique train....

# SCÈNE VI.

# Mad. DALAINVILLE, DALAINVILLE, DERVIERE.

Mad. DALAINVILLE.

Ah! Monsieur, vous voici.

Depuis une heure au moins tout le monde est ici : On va se mettre à table; eh bien! qui vous arrête?

DALAINVILLE.

Il est bien question de plaisir et de fête.

Mad. DALAINVILLE.

Vous avez de l'humeur.

DALAINVILLE.

Ce n'est pas saus raison.

Votre père, Madame, a quitté la maison.

Mad. DALAINVILLE.

Se pourroit-il? grands dieux!

DALAIN VILLE.

Il est parti, vous dis-je.

## Mad. DALAINVILLE.

Un si brusque départ et m'étonne et m'afflige. Seroit-ce moi?... Mais non !... Ah! j'y suis maintenant; Il a droit en effet d'être très-mécontent. Voyez à quel malheur un refus nous expose; S'il est parti, Monsieur, vous en êtes la cause; Je ne le puis cacher.

# DALAINVILLE.

Que dites-vous! Qui, moi?

### Mad. DALAINVILLE.

Pour Charle il est venu demander un emploi; J'ai joint ma foible voix à celle de mon père, Et vous avez été sourd à notre prière. Si vous n'y prenez garde, il va faire un éclat: Vous allez en tous lieux passer pour un ingrat.

### DERVIÈRE.

Vous avez donc, Monsieur, le cœur bien insensible; Ce qu'il vous demandoit n'étoit pas impossible. Je conçois sa colère.

#### DALAINVILLE.

Eh! Monsieur, est-ce à vous?.....

### DERVIÈRE.

Pour la faute d'un seul nous sommes punis tous.

# SCÈNE VII.

# Mad. DALAINVILLE, DALAINVILLE, AMÉLIE, DERVIÈRE.

#### AMÉ LIEL

Ah! mon père, ah! Monsieur, que vient-on de m'apprendre? Il ne nous reste donc que des pleurs à répandre.

### LES DEUX GENDRES,

Mon grand-père est parti! dieux, qu'est-il devenu?

DERVIÈRE.

Calme-toi, cher enfant.

AMÉLIE.

Ce matin je l'ai vu:

Pour la première fois il étoit en colère.

DERVIÈRE.

De qui se plaignoit-il?

AMÉLIE.

C'étoit de vous, mon père.

DALAINVILLE.

Comment! Expliquez-vous?

AMÉLIE.

Oui : rien n'est plus certain ;

Il vous a, m'a-t-il dit, imploré ce matin En faveur d'un parent réduit à l'indigence, Et n'a rien obtenu de votre hienfaisance. J'ai bien vu qu'il avoit ce refus sur le cœur: Vous n'imaginez pas l'excès de sa douleur

DALAINVILLE.

Sa colère, en effet, n'est que trop légitime. Répondez: de mes torts êtes-vous la victime?

AMÉLIE.

Ah! croyez-moi, courons'embrasser ses genoux.

# ACTE III, SCÈNE VII.

### Mad. DALAINYILLE.

Vous avez eu des torts; que n'en convenez-vous? ? Il en est encor temps.

### DALAINVILLE.

N'accusez point les autres;
Car les torts les plus grands, Madame, sont les vôtres.
N'étiez-vous pas d'un père et l'espoir et l'appui?
Qui donc, si ce n'est vous, eût dû veiller sur lui?
Accablé de travail, étoit-ce à moi, Madame,
A lui donner un temps que le public réclame?
Ah! devoient-ils, des soins si tendres et si doux,
Etre jamais remplis par d'autres que par vous?
Mais l'éclat des grandeurs vous a tourné la tête,
Et vous ne rêvez plus que spectacle, que fête;
Oubliant vos amis et vos pauvres parens,
Vous semblez ne pouvoir vivre qu'avec les grands,
Et vous croiriez, sans doute, imiter le vulgaire
Si vous vous rappeliez que vous avez un père.

Mad. DALAINVILLE, Ah! cruel, achevez de déchirer mon cœur!

DERVIÈRE.

Il faudroit lui parler avec plus de douceur.

Mad. DALAINVILLE.

A cet affreux discours faut-il que je réponde?
O ciel! vous m'accusez de trop aimer le monde!
Vous osez m'accabler d'un injuste courroux,
Et rejeter sur moi des torts qui sont à vous!
Abandonner mon père! ah! ce mot seul m'accable;
D'une action si noire on me croiroit coupable!
Moi qui le chéris tant! moi qui, même aujourd'hui,
Recommandois encor que l'on veillat sur lui!

## DALAINVILLE, à sa femme.

Allons, c'en est assez; rentrez, ma chère amie; C'est depuis trop long-temps laisser la compagnie. Si vous n'êtes point là, qui fera les honneurs?

Mad. DALAINVILLE.
Grands dieux! en ce moment!....

### DALAINVILLE.\*

Vous voilà tout en pleurs.

Eh! que va-t-on penser? y songez-vous, Madame?

Mad. DALAINVILLE: Quoi, d'un trait si cruel vous déchirez mon ame! Et vous m'osez parler de fête, de plaisir!

#### DALAINVILLE.

Madame, quelquesois, il saut savoir souffrir. Allons, rentrez, vous dis-je, et soyez sans alarmes, Je vous suivrai bientôt; essuyez donc vos larmes; C'est sort essentiel, je vous en avertis: Ceux qui dînent chez moi ne sont pas mes amis.

Mad. DALAINVILLE. Dieux! faut-il s'imposer cette horrible contrainte, Quand mon père, peut-être!....

### AMÉLIE.

Ah! n'ayez point de crainte :

J'ai vu plus d'une fois éclater son courroux; Mais il n'a jamais dit un seul mot contre vous. Vous paroissez souffrir, permettez-moi, Madame, De ne vous point quitter.

( Elles sortent toutes deux. )

<sup>\*</sup> Amélie, Mad. Dalainville, Dalainville, Dervière.

# SCÈNE VIII.

# DALAINVILLE, DERVIÈRE.

### DERVIÈRE.

Elle a la plus belle ame, Le meilleur naturel; on s'en aperçoit bien: J'ai su former son cœur à l'image du mien.

DALAINVILLE.

Lasseur ne revient pas, et mon impatience....
Sa réponse est pour nous d'une grande importance.

DERVIERE.

Eh! du vieillard je vois venir le protégé; , Nous l'avons, entre nous, un peu trop négligé; Il faut lui faire accueil.

### SCENE IX.

# DALAINVILLE, DERVIÈRE, CHARLES.

DERVIÈRE.

C'est vous, mon ami Charle.

CHARLES.

Ah! Monsieur, pardonnez....

### DALAINVILLE.

Il faut que je vous parle.

Tout en rentrant, mon cher, je me suis empressé De lire le placet que vous m'avez laissé; Mais vos titres sont clairs, vos droits incontestables.

DERVIÈRE.

Oh! vous n'emploirez pas de su ets plus capables.

CHARLES.

Vous avez lu, Monsieur....

DALAIN VILLE.

Avec le plus grand soin.

DERVIÈRE.

Je puis vous l'assurer, car j'en étois témoin.

CHARLES.

Ah!

DALAIN VILLE.

Vous n'êtes point fait pour une place obscure; Je vous destine un poste important.

DERVIÈRE.

Je vous jure

Qu'on peut le lui donner, il le remplira bien. Nul mérite, Monsieur, n'est comparable au sien; Je le disois encor ce matin à ma fille: Ce jeune homme doit faire honneur à la famille.

DALAIN VILLE.

Sous ma protection aujourd'hui je le prends.

DERVIÈRE.

C'est que nous n'avons pas de plus proches parens.

CHARLES.

Tant de bonté, Messieurs, me confond et m'accable; Mais à qui, s'il vous plait, en suis-je redevable? Monsieur Dupré, sans doute.....

DALAIN VILLE.

Eh, mais...

CHARLES.

Oui, je le voi,

Car il m'avoit promis de vous parler pour moi,

Et je cours l'assurer combien je suis sensible.

DERVIÈRE.

Attendez un moment, cela n'est pas possible: Il n'est point à l'hôtel.

#### DALAINVILL R.

Et comme son retour Pourroit se différer jusqu'à la fin du jour, Restez ici, mon cher, vous y pourrez l'attendre; Passez dans le salon.

#### CHARLES.

Eh mais, je viens d'apprendre Que vous avez du monde; et, n'étant pas prié, Je crains...

DALAINVILLE.

Les malheureux! ils vous ont oublié.

CHARLES.

Ah! je ne prétends pas....

### DALAIN VILLE.

Ils n'en font jamais d'autre.

A la tête des noms, j'ai pourtant mis le vôtre.

DERVIÈRE.

(à Dalainville.)

Je vois venir Lafleur. Je conçois leur raison:
On n'invite jamais l'ami de la maison.

#### CHARLES.

Ah! Messieurs, soyez sûrs de ma reconnoissance; Elle est au moins égale à votre bienveillance.

(Il sort.)

# SCÈNE X.

# LAFLEUR, DALAINVILLE, DERVIÈRE.

DERVIÈRE.

Eh bien, Lafleur, voyons?

LAFLEUR.

Nous voilà revenus.

Cette fois-ci, du moins, il nous a bien reçus; Il n'a point fait de geste.

DERVIÈRE.

Ah! ma joie est extrême.

DALAINVILLE.

Dis-moi, le verrons-nous?

GERMAIN.

Oui, le voilà lui-même.

# SCÈNE XI.

# DALAINVILLE, FREMONT, DERVIÈRE.

DERVIÈRE, saluant.

Eh quoi, c'est vous Monsieur! nous avons bien l'honneur...

FRÉMONT.

Oui, Messieurs, me voilà; très-humble serviteur.

DALAINVILLE.

C'étoit notre dessein de vous faire visite, Et nous sommes fachés....

FRÉMONT.

Expliquez-vous bien vite,

Messieurs, je suis pressé.

### DALAIN VILLE.

Monsieur...

FREMONT.

Point de façon;

En quatre mots, à quoi puis-je vous être bon? Et surtout soyez brefs.

DERVIÈRE.

Ah, Dieu! quel caractère!

Vous paroissez très-bien avec notre beau-père.

FRÉMONT.

Oui; c'est mon vieil ami.

DERVIÈRE.

De tristes différends

Divisent en ce jour le père et les enfans.

FRÉMONT.

Je le sais.

DALAINVILLE.

Avec nous dès long-temps il habite, Et, sans nous prévenir, soudain il prend la fuite.

DERVIÈRE.

Il fait plus: dans Paris il veut faire un éclat Contre des fils soumis, respectueux...

FREMONT.

L'ingrat!

Et c'est précisément cela qui vous afflige?

DERVIÈRE.

Un intérêt plus tendre aujourd'hui nous dirige: Hélas! ses enfans seuls, peuvent en prendre soin.

FRÉMONT.

Détrompez-vous, Messieurs, il n'en a pas besoin.

DALAINVILLE.

Que dites-vous?

FRÉMONT.

Sans être au sein de l'opulence, Il ne se trouve plus dans votre dépendance. Le bon homme a donné les biens qu'il possédait;

Mais de son porte feuille il ne s'est point défait.

DERVIÈRE.

Comment?

FRÉMONT. Ce que je dis a l'air de vous surprendre.

DALAINVILLE.

C'est que nous ignorions...

FRÉMONT.

Je vais donc vous l'apprendre:

L'an dernier votre père en beaux écus sonnans Fit déposer chez moi deux cent vingt mille francs.

DERVIÈRE.

Deux cent vingt mille francs!

FRÉMONT.

Ainsi qu'un honnête homme,

Dans mon commerce alors je sis valoir la somme:

Je devois ma fortune à sa vieille amitié;

J'ai dû dans mes profits le mettre de moitié.

Nous avons, grâce au ciel, fait d'heureuses affaires:

J'ai couvert l'Océan de mes nombreux corsaires,

Et messieurs les Anglais, malgré tous leurs vaisseaux,

Ont, en moins de six mois, triplé nos capitaux.

De votre père ensin je reçois un message:

Justement à Paris j'allois faire un voyage;

Je pars, il étoit temps. Quand je suis arrivé,

J'ai trouvé mon ami logé sur le pavé.

DALAIN VILLE.

Le croyez-vous?

FRÉMONT.

O ciel! n'avez-vous pas de honte?

DALAIN VILLE.

C'est nous juger, Monsieur, d'une manière prompte.

FRÉMONT.

Lui, qui de tous ses biens s'est dépouillé pour vous : C'est une horreur!

#### DALAINVILLE.

. Eh! mais, Monsieur, écoutez-nous: D'un mauvais procédé nous sommes incapables.

DERVIÈRE.

Nous sommes innocens.

FRÉMONT.

Non : vous êtes coupables.

DALAIN VILLE.

Daignez, un seul instant, nous entendre.

FREMONT.

A quối bon?

Vous auriez toujours tort, quand vous auriez raison.

DALAIN VILLE.

Mais, s'il vous plaît, Monsieur, quel est donc notre crime? .

FRÉMONT.

Oui, crime est fort bien dit : car ce mot seul exprime Tout ce qu'a d'odieux votre façon d'agir; Et, puisque vous pouvez m'entendre sans rougir, En peu de mots, Messieurs, je vais vous satisfaire, Et vous dire comment vous traitiez votre père: Jamais de soins, d'égards, pas le moindre intérêt; Il n'avoit de repos que lorsqu'on l'oubliait: Venoit-il en tremblant demander une grâce, Il sembloit que ce fût le comble de l'audace; Osoit il exprimer le plus foible desir, Tous vos gens s'appliquoient à lui désobéir.

## DAZAIN VILLE.

Ah! c'est sans mon aveu qu'ils ont pu méconnoître....

#### FREMONT.

Ils n'insultent point ceux que respecte feur maître.

### DERVIÈRE.

Sur moi, je le vois bien, vous êtes dans l'erreur; Mais lisez mes écrits, vous connoîtrez mon cœur.

### FRÉMONT.

Eh! vos écrits, Monsieur, ne font vivre personne: Le plus beau des discours ne vaut pas une aumône; Et quand un malheureux vient vous tendre la main, Laissez là vos écrits et donnez-lui du pain.

## DABAIN VILLE.

Il nons faut un appui, daignez être le nôtre.

### FRÉMONT.

Ah! vous pouvez fixer votre choix sur un autre:
'Moi, vous servir d'appui! vous me connoissez mal.

## DALAINVILLE.

Pardonnez-moi, Monsieur, vous êtes franc, loyal; Cet air vrai, sans façon, me plaît et m'intéresse: Oui, j'aime en vous, Monsieur, jusqu'à votre rudesse. Pour lès défauts d'autrui vous n'êtes point flatteur; Mais, j'en suis convaincn, vous avez un bon cœur. FRÉMONT, à part.

Il cherche à me gagner; morbleu, tenons-nous ferme.

DALAINVILLE.

A nos divisions vous pouvez mettre un terme:
Je ne parlerai plus de tous nos différends;
Nous avons eu des torts: ils sont plus ou moins grands;
Mais à les réparer je suis prêt pour mon compte,
Sans en être empêché par l'orgueil, par la houte.
Portez à votre ami ces paroles de paix;
Déposez à ses pieds nos vœux et nos regrets.
Ah! vous l'accepterez ce noble ministère!
Vous réconcilîrez les enfans et le père.
Réunir des parens est un bonheur si doux!
Ne le refusez pas; il est digne de vous.

FREMONT.

Vous parlez à merveille, et j'aime à vous entendre; Mais, encore une fois, je ne puis vous défendre.

DERVIÈRE.

Eh bien, je cours moi-même.....

FRÉMONT.

A quoi bon vous presser?

D'une pareille ardeur que pourra-t-il penser? Il va croire, à coup sûr, que toutes vos caresses Ont pour unique but d'obtenir ses richesses, Et que peu satisfait d'avoir eu beaucoup d'or, Vous revenez chez lui pour en avoir encor.

DERVIÈRE.

Pourroit-il soupçonner?.....

DALAIN VILLE.

Tout ce que j'appréhende, C'est que dans le public ce bruit ne se répande;

## LES DEUX GENDRES,

Non qu'il puisse m'atteindre: il suffit de mon nom, Pour me mettre à l'abri du plus léger soupçon; Mais d'un éclat toujours il faut craindre la suite, Et sans le redouter l'honnête homme l'évite.

### FRÉMONT.

Oui, je vous entends bien, il vous compromettrait.

DERVIÈRE.

De votre ami tâchez d'obtenir le secret.

70

FRÉMONT.

Vous prétendez forcer votre père au silence? La plainte est aujourd'hui son unique vengeance.

DERVIÈRE.

Elle n'entre jamais dans les cœurs délicats.

FRÉMONT.

Elle doit sans pitié poursuivre les ingrats:
Non-seulement alors elle devient permise;
Mais c'est presqu'un devoir, et le ciel l'autorise.
Il n'a fait que trop tard éclater son courroux;
D'un mot il vous eût fait tomber à ses genoux.
Ah! j'aurois bien voulu me trouver à sa place:
Je vous aurois contraints à me demander grâce.
La douleur sur le front traversant tout Paris,
J'aurois de toute part fait retentir mes cris.
Oui, brûlant du desir de venger mon outrage,
Je me serois exprès mis sur votre passage;
Et lorsque vous auriez, du haut d'un char brillant,
Promené sur le peuple un regard insolent:

« Voyez, aurois-je dit, son faste et ma misère;

» Cet homme tout-puissant, c'est moi qui suis son père. »

DERVIÈ RE.

Nous nous adressions mal, je m'en étois douté : Cet homme-là n'a point de sensibilité.

## SCÈNE XII.

## CHARLES, DALAINVILLE, FRÉMONT, DERVIÈRE.

CHARLES, accourant, à Dalainville.

Je vous cherche, Monsieur; hâtez-vous, le temps presse;

Je viens de votre cœur alarmer la tendresse:

Madame est au plus mal.

DALAIN VILLE.

Vous me faites frémir.

CHARLES.

Au nom du ciel, Monsieur, venez la secourir.

DALAINVILLE.

Dieux!

CHARLES.

A peine elle avoit rejoint la compagnie, Que soudain on la voit tomber évanouïe. De tout le monde alors vous devinez l'effroi; Chacun monte en voiture et retourne chez soi.

DALAINVILLE.

Que va penser le monde? Ah! je cours auprès d'elle.

## SCÈNE XIII.

CHARLES, DALAINVILLE, FRÉMONT, DERVIÈRE, LA FLEUR,

LAFLEUR, à Dalainville.

Le ministre, Monsieur, près de lui vous appelle; Il faut qu'à son hôtel vous alliez à l'instant: C'est, dit son envoyé, pour un objet pressant. DALAIN VÍLLE.

Le ministre, grands dieux! sauroit il l'aventure?

(à Charles.)

Ma femme! Ayez soin d'elle.... Eh, vite, ma voiture.

LAFLEUR.

Elle est prête.

DALAINVILLE, à Dervière.

Monsieur, volez à son secours;
Je reviens à l'instant.

DERVIÈRE.
Comptez sur moi, j'y cours.

## SCÈNE XIV.

FRÉMONT, seul.

Comment, pour le ministre il laisse là sa femme!
Voilà l'ambition! Quelle conduite infâme!
Mais allons sans retard rejoindre mon ami:
Il a dans ses projets besoin d'être affermi.
Ah! Messieurs, je connois enfin votre morale:
Vous avez peur du bruit, vous craignez le scandale.
Eh bien, c'est moi qui vais proclamer vos exploits:
Tout Paris contre vous va crier à la fois.

FIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE QUATRIÈME.

La scène se passe dans l'hôtel de Dupré.

## SCÈNE PREMIÈRE.

COMTOIS seul, assis dans un fauteuil.

A H! dans cette maison, mon Dieu, que je suis bien! Bonne chère, bon gîte; on n'y manque de rien. Hier ma nourriture étoit fort exiguë; Je logeois en plein air, et couchois dans la rue; Il falloit à servir passer la nuit, le jour, Aujourd'hui l'on me sert, je commande à mon tour; Dans un large fauteuil mollement je repose: Un peu d'or a produit cette métamorphose. Un autre, j'en suis sur, deviendroit insolent; Eh bien, je ne suis pas plus fier qu'auparavant. Oui, je suis au-dessus de pareilles foiblesses, Et du Pérou j'aurois à moi seul les richesses, Qu'on ne me trouveroit ni plus fier, ni plus vain: Ce que j'étois hier je le serai demain. Oubliant le passé, sans humeur, sans rancune, Je saurai doucement jouir de ma fortune: Jamais de vanité, jamais le moindre ton; En un mot, je serai toujours un bon garçon.

## SCENE II.

## DUPRÉ, COMTOIS.

DUPRÉ.

Ah! te voilà, Comtois? A la fin je respire. A tous les complimens je ne saurois suffire: Les mauvais procédés ont fait place aux douceurs; J'échappe à des ingrats pour trouver des flatteurs.

COMTOIS.

Que voulez-vous, Monsieur, c'est aussi mon histoire.

DUPRÉ.

Comment donc?

COMTOIS.

Oui, sans doute; et c'est facile à croire:
Lorsqu'on vous maltraitoit, moi j'étois repoussé;
Aujourd'hui l'on vous flatte, et je suis caressé.
Eh! Monsieur, c'est d'ailleurs une coutume ancienne:
Quand le maître a sa cour, le valet a la sienne.

DUPRÉ.

Frémont ne revient pas; je voudrois sans retar? Savoir de lui l'effet qu'a produit mon départ.

COMTOIS.

Vos gendres ont dû faire une sotte figure; Il me semble les voir.

DUPRÉ.

Ah! Comtois, je le jure,

Mon cœur à ces ingrats est fermé pour jamais: Je ne veux plus les voir.

COMTOIS.

Et moi je gagerois

Que vous pardonnerez en voyant leurs alarmes.

Est-ce que vous savez résister à des larmes?

DUPRÉ.

Ils ne parviendront point à fléchir mon courroux, Et c'est un mur d'airain qui s'élève entre nous. Pourtant il m'est cruel de quitter Amélie.

COMTOIS.

Ah! je le crois, Monsieur; c'est votre bonne amie.

DUPRÉ.

Chère enfant! Elle seule a charmé ma douleur. Ah! puissé-je bientôt la presser sur mon cœur!. Va la chercher, Comtois.

C O M T O I S.

Oui, j'y cours, mon cher maître.

## SCÈNE III.

CHARLES, Mad. DALAINVILLE dans le fond, DUPRÉ, COMTOIS.

CHARLES, à Mad. Dalainville.

Approchez.

Mad. DALAINVILLE.

Devant lui je tremble de paroître.

CHARLES.

Pourquoi? Ne craignez rien.

DUPRE, à Comtois.

Dis-lui que je l'attends.

COMTOIS.

Oui, Monsieur.

(Il sort.)

## SCÈNE IV.

## Mad. DALAINVILLE, DUPRÉ, CHARLES.

### BUPRÉ.

Délaissé par de cruels parens, Du moins elle me reste; et, loin de ma famille,. Pour consolation j'aurai toujours ma fille.

Mad. DALAINVILLE, s'approchant. Qu'ai-je entendu, grands dieux!

### DUPRÉ.

Quoi, Madame, c'est vous?

## Mad. DALAINVILLE.

Oui, mon père, je viens embrasser vos genoux : Vous n'oubliez donc point votre fille chérie? Ah! j'ai tout entendu!

#### DUPRÉ.

Je parlois d'Amélie; Elle semble aujourd'hui s'éloigner de mes yeux: Elle étoit toujours là quand j'étois malheureux.

Mad. DALAINVILLE.

Quel reproche cruel ! à peine je respire.

Dup'RÉ, à Charles.

Mon ami, la fortune a daigné me sourire.
Tu n'auras plus besoin de secours, ni d'emploi;
A dater d'aujourd'hui tu loggras chez moi:
Je ne t'offrirai point l'éclat de l'opulence;
Mais, jouissant ici d'une modeste aisance,
Tu n'iras plus des grands fatiguer la pitié,
Et tu vivras peisible au sein de l'amitié.

CHARLES.

Ah! mon sort désormais sera digne d'envie, Et vous pouvez compter....

DUPRÉ.

On vient : c'ets Amélie,

Je ne me trompe point.

SCÈNE V.

COMTOIS, Mad. DALAINVILLE, AMELIE, DUPRE, CHARLES.

COMTOIS.

Oui, Monsieur, la voici;

Je l'ai trouvée en route, elle venoit ici.

DUPRÉ, l'embrassant.

Ah! combien pour mon cœur ce moment a de charmes! Chère enfant!

AMÉLIE.

Juste ciel! je vois couler vos larmes?

DUPRÉ.

Oui, mais ce ne sont plus des larmes de douleur; Celles que je répands sont pleines de douceur. La voilà près de moi, la fille qui m'est chère; Elle n'a point rougi de son malheureux père; Elle alloit au devant de ses moindres desirs: L'aimer, le consoler, étoient tous ses plaisirs.

Mad. DALAINVILLE.

Que je souffre, grands dieux!

AMÉLIE.

Nous pensions tous de même.

Tout ce qui vous entoure également vous aime.

DUPRÉ, prenant la main de Charles et d'Amélie. De mon amour aussi soyez bien convaincus.

## 78 LES DEUX GENDRES,

AMÉLIE, prenant la main de Mad. Dalainville. C'est à qui de nous trois vous chérira le plus. (à Mad. Dalainville.) N'est-il pas vrai?

### Mad. DALAINVILLE.

Sans doute. Oh! mon aimable nièce,
Que mon cœur est touché de ta délicatesse!
Quoi! mon père, est-il vrai, j'ai pu vous affliger?
Ecoutez-moi du moins avant de me juger.
A vous-même aujourd'hui votre fille en appelle;
Hélas! je fus légère et non pas criminelle.
Des grandeurs, j'en conviens, l'attrait pernicieux,
La vanité, l'orgueil ont ébloui mes yeux;
Mais leurs séductions n'ont jamais, je vous jure,
Etouffé dans mon cœur la voix de la nature.

### AMÉLIE.

Embrassez-la donc vite, elle est digne de vous; . Ne croyez-vous pas voir ma mère à vos genoux?

### DUPRÉ.

Ta mère!... C'en est fait, d'un mot tu me désarmes. Mes chers enfans....

(Il presse tendrement Amélie et Mad. Dalainville dans ses bras.)

## SCÈNE VI.

-CHARLES, Mad. DALAINVILLE, DUPRE, AMELIE, FRÉMONT, COMTOIS.

#### FRÉMONT.

Que vois-je? on verse ici des larmes: (bas à Dupré.)
Il faut que je vous parle.

AMÉLIE, à part.

Ah, Dieu, quel air méchant!

DUPRÉ.

Passez tous, s'il vous plaît, dans cet appartement; Je vous suivrai bientôt.

Mad. DALAINVILLE.

O le meilleur des pères!

## SCÈNE VII.

## DUPRÉ, FRÉMONT.

FREMONT.

Jè viens vous informer de l'état des affaires.

DUPRÉ.

Mes gendres.....

FRÉMONT.

Tout va bien: je les ai vus tous deux; Votre départ produit un effet merveilleux. Ils ne savent déjà que faire, que résoudre; Ils sont anéantis: c'est un vrai coup de foudre.

DUPRÉ.

O ciel! le repentir a-t-il touché leur cœur?

FRÉMONT.

Ils ne sont, jusqu'ici, sensibles qu'à la peur : Leur réputation se trouve menacée; Et cette opinion, qu'ils ont tant caressée, Ils sentent qu'elle va bientôt leur échapper, Et qu'étant éclairée, elle doit les frapper. Ainsi, nous voilà donc au fort de la tempête. C'est ici, cher Dupré, qu'il vous faut de la tête.

## LES DEUX GENDRES,

Ils vont auprès de vous faire agir leurs amis;
Eux-mêmes, j'en suis sûr, de l'air le plus soumis
Viendront vous protester de leur délicatesse;
Ils vous entretiendront de respects, de tendresse:
Vous les connoissez bien, ce sont de beaux parleurs.
Eh! que sais-je? peut-être ils verseront des pleurs;
Car il n'est point d'effort qui leur soit impossible:
Et les ambitieux ont le cœur si sensible!...
N'allez pas vous laisser prendre à tous leurs discours,
Il faut que la raison vienne à votre secours.
Vous fûtes outragé, montrez du caractère;
Soyez juge aujourd'hui, demain vous serez père.

DUPRÉ.

Ami, rassurez-vous: c'est un cruel moment; Mais j'aurai du courage, et vous serez content.

## SCÈNE VIII.

## COMTOIS, DUPRE, FRÉMONT.

FREMONT.

Que nous veux-tu, Comtois?

COMTOIS.

C'est monsieur Dalainville.

FRÉMONT.

Que vous avois-je dit? Ah! c'est un homme habile!

COMTOIS.

Faut-il le recevoir?

80.

D II.P B 🛣

Demande-lui pourquoi,
- Sans ma permission, il s'introduit chez moi?

Et dis-lui que s'il ose enfreindre ma défense, Je saurai bien alors punir son insolence.

FŘÉMONT.

Je n'aurois pas mieux dit; fort bien, parsaitement. ( à Comtois. )

Tu seras, mon ami, chargé du compliment.

COMTOIS.

Les choses, mot pour mot, lui vont être redites.

FRÉMONT.

Ah! ah! nous vous tenons, messieurs les hypocrites: Vous n'êtes point au bout. Sortons, mon cher ami, Tu nous avertiras quand il sera parti.

(Ils entrent dans une pièce soisine.

## SCÈNE IX.

COMTOIS, DALAINVILLE, très-agité.

### DALAIN VILLE.

Ah! Comtois, mon ami, fais-moi voir mon beau-père.

COMTOIS.

Monsieur...Comment lui dire?.. Ah! mon Dieu, j'ai beau faire... Apprenez.....

DALAIN VILLE.

Que dis-tu?

COMTOIS, à part

Je ne pourrai jamais;

Je suis vraiment moins dur que je ne le croyais.

(Haut.)

Cela n'est pas possible.

### DALAINVILLE.

Eh, quoi! tu me refuses?

Mais, à propos, mes gens t'ont-ils fait des excuses?

COMTOIS.

Oui, Monsieur; ils se sont si fort humiliés,! Qu'ils se seroient, je crois, prosternés à mes pieds.

DALAIN VILLE.

Mon beau-père....

COMTOIS.

Est sorti.

DALAIN VILLE.

Comtois, tu m'en imposes.

COMTOIS.

Monsieur....

DALAINVILLE.

Va l'avertir. Crois que c'est pour des choses Du plus grand intérêt que je veux lui parler.

COMTOIS.

Je n'ose pas, Monsieur; je crains de le troubler: Il est à travailler avec ses gens d'affaires. Sa porte est défendue.

DALAIN VILLE.

Ah! tu me désespères.

COMTOIS.

Quand vous vous enfermez, va-t-on vous déranger?

DALAINVILLE.

Je me trouve, Comtois, dans le plus grand danger Si je ne le vois point. Va donc; je t'en supplie!

COMTOIS.

Allons, il le faut bien.

(Dalaineille seut lui mettre une bourse dans la main.)

Ah! Monsieur m'humilie!

## SCÈNE X.

## DALAINVILLE, seul.

A quel rôle pénible, ô ciel! suis-je réduit! Cette fâcheuse affaire a déjà fait du bruit. On en parle à la cour; si cela continue, De tout Paris, ce soir, elle sera connue. Ne perdons point de temps, le pas est délicat, Je ne puis m'en tirer que par un coup d'éclat. Je me verrois ravir le prix de mes services, Et perdrois en un jour quinze ans de sacrifices? Dans quel moment encor? Lorsqu'un insigne honneur Alloit m'environner de gloire et de splendeur: Et je pourrois tomber au bout de la carrière? Non, l'espoir me soutient, parlons à mon beau-père. Il n'est aucun effort qui doive me coûter; On a tout des vieillards quand on sait les flatter: Invoquons tour à tour sa bonté, sa justice; Il y va de ma gloire, il faut qu'il s'attendrisse.

## SCÈNE XI.

## DERVIÈRE, DALAINVILLE.

#### DALAINVILLE.

Mon beau-frère..... Charmé de vous voir en ces lieux; Dites-moi, s'il vous plaît, ma femme est-elle mieux?

### DERVIÈRE.

Très-bien. Quelle nouvelle? Est-il de l'espérance?

### DALAINVILLE.

Eh! non, les choses vont au plus mal.

### DERVIÈRE.

Patience:

Avec un peu de temps nous en viendrons à bout.

#### DALAIN VILLE.

Je suis au désespoir! Le ministre sait tout.

- « Le bruit court, m'a-t-il dit, de l'air le plus sévère,
- » Que vous agissez mal avec votre beau-père;
- » Que, tenant tous vos biens de ses dons généreux,
- » Vous avez eu pour lui des procédés affreux;
- » Et que votre conduite insultante et cruelle
- » L'a forcé de quitter la maison paternelle. »

### DERVIÈ RE.

## Est-il possible ? ô ciel!

#### DALAINVILLE.

- « Mais, a-t-il ajouté,
- » Je crois qu'on ne m'a point appris la vérité.
- » En effet, je sais trop que par la calomnie,
- » La vertu la plus pure est quelquefois ternie,
- » Et que l'homme public entouré de jaloux
- » Est moins qu'un autre encore à l'abri de ses coups.
- » Aussi sur un tel fait j'ai voulu vous entendre;
- ▶ Le mal, vous le savez, est prompt à se répandre:
- » Justifiez-vous donc dans le premier moment.;
- » Vous alliez obtenir le sort le plus brillant. »

#### DERVIÈRE.

### Grands dieux!

#### DALAIN VILLE.

- » Vous le savez, il vaque un ministère;
- La place étoit à vous. »

#### DERVIÈRE.

Oh, le maudit beau-père!

## ACTE IV, SCÈNE XI.

#### DALAINVILLE.

- « Mais n'ayez point l'espoir d'arriver parmi nous,
- » Tant qu'un pareil soupçon pourra planer sur vous.
- » L'opinion est tout : on seroit sans excuse
- » Si l'on récompensoit les hommes qu'elle accuse;
- » Sans l'estime d'autrui l'on ne fait aucun bien:
- » Il faut qu'un magistrat soit un bon citoyen...» Alors j'ai tout nié, comme vous pouvez croire; Je me suis beaucoup plaint d'une trame si noire.

DERVIÈRE.

C'est fort bien.

#### DALAINVILLE.

Le ministre a paru satisfait:

- « Vous aurez, m'a-t il dit, un triomphe complet.
- » Bientôt votre innocence au grand jour va paroître;
- » L'outrage fut public, le démenti doit l'être.
- » Je puis heureusement vous servir en ce jour,
- » J'aurai chez moi, ce soir, et la ville et la cour;
- » Ma proposition à coup sûr va vous plaire:
- » Paroissez-y vous-même avec votre beau-père. »

DERVIÈRE.

Qu'avez-vous dit alors?

DALAIN VILLE.

Eh! j'ai promis, vraiment, Et je viens en ces lieux pour le chercher.

DERVIÈRE.

Comment?

Y consentira-t-il?... Je crains.....

DALAIN VILLE.

Et moi j'espère.

Il faut bien qu'il y vienne, ou c'est un mauvais père.

Au rest e, unissez-vous à moi pour le fléchir : Un intérêt commun tous deux doit nous unir.

DERVIÈRE.

Eh! mais.....

DALAINVILLE.

Du sort de l'un dépend celui de l'autre : Ma place m'échappant, vous n'avez pas la vôtre.

DERVIÈ RE.

Je connois le vieillard, nous saurons le gagner. Chez le ministre aussi je veux l'accompagner.

DALAIN VILLE.

A quoi bon?

DERVIÈRE.

Mes succès arment la malveillance : Je veux, ainsi que vous, la réduire au silence. Tout-à-l'heure je viens, comme vous le savez, De lire mon rapport sur les enfans trouvés. D'une voix unanime on m'a rendu justice; Mais un collègue alors m'a dit avec malice:

- « Il existe, à coup sûr, de barbares parens,
- » Qui, sans nulle pitié, délaissent leurs enfans;
- » Mais n'est-il point aussi quelques enfans coupables,
- » Délaissant à leur tour des parens vénérables?
- » Ceux-ci méritent bien que l'on pense à leur sort.
- » Vous pourriez, sur ce point, faire un nouveau rapport. »

DALAINVILLE.

Il est clair qu'on sait tout.

#### DERVIÈRE.

J'ai senti l'apostrophe ; Mais je me suis conduit comme un vrai philosophe : Je n'ai pas répondu.

### DALAINYILLE.

Dieu! le temps presse, entrons; Car nous sommes perdus si nous délibérons.

(Ils sont pour entrer dans l'appartement de Dupré; celui-ci paroît.)

## SCÈNE XII.

## DERVIÈRE, DUPRÉ, DALAINVILLE.

### DUPRÉ.

Que voulez-vous de moi? Je n'ai rien à vous dire; De mes intentions je vous ai fait instruire. Je ne souffrirai point que l'on me brave ici: Je ne suis plus chez vous, je veux être obéi.

#### DALAINVILLE.

Qu'ai-je entendu, grands dieux! ce mépris nous accable.

### DERVIÈRE.

Daignez jeter sur nous un regard favorable; Votre courroux remplit nos cœurs d'affliction.

#### DUPRÉ.

Epargnez-moi, de grâce, une explication; Elle est, en ce moment, tout-à-fait inutile: A peine je commence à devenir tranquille; Ne m'exposez donc pas à des tourmens nouveaux: Vous le savez, Messieurs, j'ai besoin de repos.

## DALAINVILLE.

Ah! juste ciel! nos torts sont-ils irréparables?

### DERVIÈRE.

Laissez-nous dire au moins que nous sommes coupables.

## DALAIN VILLE.

A m'entendre un instant veuillez bien consentir.



### DERVIÈRE.

Je ne veux vous parler que de mon repentir.

### DUPRÉ.

Votre démarche ici n'a rien qui me surprenne; Je connois la raison qui tous deux vous amène: Le repentir, chez moi, n'a point guidé vos pas-

## DERVIÈRE.

< Et quel motif?

### DUPRÉ.

La peur de passer pour ingrats.

De la vertu cessez de tenir le langage,

Vous n'avez jamais eu que le manteau du sage;

Il tombe: et vous tremblez de vous montrer à nud;

Mais il étoit bien temps enfin qu'on vous connût.

## DALAINVILLE.

Nous sommes, en tout point, prêts à vous satisfaire.

## DERVIÈRE.

Nous mettrons désormais tous nos soins à vous plaire. : Revenez avec nous, vous verrez.

#### DUPRÉ.

Revenir !...

On a pu m'outrager, mais jamais m'avilir. Il faut que vous comptiez beaucoup sur ma foiblesse.

### DERVIÈRE.

Non: mais de votre cœur je connois la tendresse.

#### DUPRÉ.

Quand j'ai dû me porter à cette extrémité, Croyez-vous donc, ingrats, qu'il m'en ait peu coûté? Mais vous avez enfin fatigué mon courage; Que dis-je? mon départ est votre propre ouvrage: A force de mépris vous m'avez repoussé; C'est, en un mot, Messieurs, yous qui m'avez chassé.

DALAIN VILLE.

Eh! ne suis-je donc plus l'époux de votre fille?

DUPRÉ.

Je dois un grand exemple aux pères de famille.

DERVIÈRE.

O ciel! qui prendra soin de vous sur vos vieux jours?...

DUPRÉ.

A vous, soyez-en sûr, je n'aurai pas recours.

Autant que vous croyez, mon sort n'est point funeste;

Je puis me faire honneur avec ce qui me reste:

J'aurai beaucoup d'amis, si tel est mon plaisir;

(Regardant Dalainville.)

Ceux qui me recevront n'auront point à rougir.

#### DALAINVILLE.

Est-ce à moi, juste ciel! que ce discours s'adresse? Qui? moi! rougir de vous? quelle coupable ivresse Auroit donc à ce point égaré mes esprits?

Je ne me plaindrois pas alors de vos mépris;

Mais il est un moyen de me mettre à l'épreuve:

De mon respect pour vous je vous offre la preuve;

Justement le ministre a grand cercle aujourd'hui,

Et tout Paris, ce soir, doit se rendre chez lui:

Si vous le permettez, je vais vous y conduire.

DERVIÈRE.

J'espère qu'à cela vous n'avez rien à dire.

DALAINVILLE.

Ah! combien pour mon cœur ce moment seroit doux! Je serois vraiment fier d'y paroître avec vous.

DUPRÉ.

Cela vous seroit donc bien utile?

DERVIÈRE.

Sans doute:

Mais il est déjà tard, il faut nous mettre en route.

DUPRÉ.

Ah! vous êtes aussi de la réunion?

DERVIÈRE.

De vous accompagner c'est une occasion.

DUPRÉ.

A vos desirs, Messieurs, je ne vois qu'un obstacle; C'est que je ne veux point me donner en spectacle. Vous êtes-vous flatté que je susse un moment; De votre ambition le servile instrument? Vous avez, je le sens, besoin de ma présence Pour forcer tout le monde et moi-même au silence; Car c'est votre dessein. Pouvez-vous le nier? Vous ne m'y prendrez pas, le piége est trop grossier.

## DALAIN VILLE.

Eh bien, sachez donc tout, je ne veux rien vous taire; Cette démarche m'est tout-à-fait nécessaire: Venez chez le ministre, ou soyez assuré Que par votre refus je suis déshonoré.

### DERVIÈRE.

Rendez-vous à ses vœux; un peu de complaisance : Ce seroit exercer la plus noble vengeance.

### DALAIN VILLE.

Mon sort est dans vos mains : restez, je suis perdu; Daignez faire un seul pas, et l'honneur m'est rendu. Que dis-je? cet instant va combler mon attente,
J'occupe aujourd'hui même une place éclatante;
Je suis ministre enfin: quel beau moment pour vous;
Mon père, convenez qu'il vous seroit bien doux
De me voir entouré de dignités, de grâces:
Vous verriez tout Paris accourir sur vos traces.
Quel bien vous pourriez faire! en sentez-vous le prix?
Je promets pour le coup d'obliger vos amis;
Je les placerai tous.

DERVIÈRE.

Moi, j'aurai les finances:

Je pourrai contenter toutes vos connoissances.

DALAINVILLE.

Au nom du ciel , parlez.

DUPRÉ.

Je ne sortirai pas:

Je verrois avec peine honorer des ingrats. Vous ne seriez nommés que par une injustice; Je ne veux point, Messieurs, en être le complice. Adieu.

DALAINVILLE.

Qnoi! vous partez?

DERVIÈRE.

De grâce, écoutez-nous.

DUPRÉ.

Laissez-moi.

TO A L. A I N V I L. E. R.

Faut-il donc embrasser vos genoux?

DERVIÈRE.

Cédez au repentir dont mon ame est remplie.

( Ils se jettent tous deux à ses pieds. )

DUPR\*

Ce n'est pas le remords, c'est l'orgueil qui supplie.

DALAINVILLE.

Quoi! ne suis-je donc point assez humilié?

DERVIÈRE.

Laissez-vous attendrir

D U P R E, sortant.

Vous me faites pitié.

## SCÈNE XIII.

## DERVIÈRE, DALAINVILLE.

DALAIN VILLE.

Dieu! peut-on à ce point me prodiguer l'outrage? J'étouffe, je le sens, de fureur et de rage.

DERVIÈRE.

Moi, je dois l'avouer, j'en suis presque honteux. Comme il nous a traités! ah! vraiment, c'est affreux.

DALAINVILLE.

Peut-on pousser plus loin la haine et la vengeance?

DERVIÈRE.

Ah! son cœur n'a jamais connu la bienfaisance!

DALAIN VILLE.

De nous passer de lui, s'il étoit un moyen?

DERVIÈRE.

On pourroit le trouver si l'on y songeoit bien.

DALAIN VILLE.

L'opinion d'abord peut flotter incertaine;

Mais dans nos intérêts nous la mettrons sans peine. Sous les meilleurs rapports nos deux noms sont connus.

DERVIÈRE.

Nous avons toujours fait parler de nos vertus.

DALAINVILLE.

Nous avons des amis; ils agiront, j'espère.

DERVIÈRE.

Et d'ailleurs on sait bien ce que c'est qu'un beau-père.

DALAINVILLE.

Sortons de sa maison sans tarder un moment.

DERVIÈRE.

N'y revenons jamais.

DALAIN VILLE.

Moi, j'en fais le serment.

DERVIÈRE.

Moi, je le jure aussi.

DALAIN VILLE.

Ne perdons pas courage, Et nous pourrons encor tenir tête à l'orage.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME.

La scène se passe le lendemain matin.

## SCÈNE PREMIÈRE.

DERVIÈRE, COMTOIS.

COMTOIS.

Vous, Monsieur, și matin : quelle chose étonnante!

DERVIÈRE.

C'est qu'il s'agit, mon cher, d'une affaire importante. Que fait ton maître?

COMTOIS.

Il dort : personne n'est levé.

DERVIÈRE.

Et l'ami de Bordeaux?

сом то i s. Il n'est pas arrivé.

DERVIÈRE.

Que fait-il?

COMTOIS.

Ce qu'il fait? Eh! mais je le suppose, Dans son appartement le brave homme repose. DERVIÈRE.

Je voudrois bien le voir.

COMTOIS.

Mais il n'est point ici.

DERVIÈRE.

Comment, il loge en ville?

COMTOIS.

Oui, Monsieur, Dieu merci:

Nous l'aimons tendrement; mais, quoiqu'il soit des nôtres, Mon maître ne veut plus loger avec les autres.

( On frappe. )

Je crois qu'on frappe encore; oui, rien n'est plus certain. Est-on fou de venir chez les gens si matin? Mais on ne vit jamais une chose semblable.

DERVIÈRE.

Si c'étoit mon beau-frère! Il seroit bien capable De revenir céans sans m'avoir averti.

COMTOIS.

Oh, non! à pareille heure il n'est jamais sorti.

DERVIÈRE.

Si c'est lui par hasard, il faudra bien lui taire Que je me trouve ici.

COMTOIS.

Pourquoi donc ce mystère?

DERVIÈRE.

J'ai de bonnes raisons pour ne point me montrer. Au nom du ciel, Comtois, ne le fais pas entrer.

COMTOIS.

Pour le chasser, Monsieur, je ferai mon possible.

## SCÈNE II.

## DERVIÈRE, seul.

Aux plus cruels affronts cet homme est insensible. Et son serment d'hier, l'auroit-il oublié? Mon beau-père pourtant l'a traité sans pitié: Du moins en revenant je puis être excusable; Car il ne m'a rien dit de trop désagréable. Ah! faut-il qu'avec moi Dalainville ait paru! Si j'avois été seul j'aurais tout obtenu.

## SCÈNE III.

## COMTOIS accourant, DERVIÈRE.

COMTOIS.

Vous ne vous trompiez pas, c'est monsjeur votre frère-

DERV.IÈRE.

Voyez-vous le parjure!

COMTOIS.

Ah! mon Dieu, comment faire?

Je n'ai pu réussir à le mettre dehors. Il est entré, Monsieur, malgré tous mes efforts. Mais passez, s'il vous plaît, dans la pièce voisine;

Je vais le renvoyer.

DERVIÈRE.
Fort bien; et s'il s'obstine?

COMTOIS.

Eh! non; dans un instant je le congédîrai.

DERVIÈRE.

Il ne me verra pas, et moi, je l'entendrai.

## SCÈNE IV.

COMTOIS, DALAINVILLE, DERVIERE dans le cabinet.

DALAINVILLE.

Eh bien! Comtois?

COMTOIS.

Monsieur, cela n'est pas possible.

Mon maître, ce matin, ne sera pas visible.

PALATNYJIE.

N'importe, rien ne pout m'empêcher de le voir.

E D M T D 1 8.

Mais, Monsieur, je vous dis...

### DALAINVILLE.

J'attendrai jusqu'au soir.

De même que son ombre à ses pas je m'attache:
Pour quitter sa maison, il faut qu'on m'en arrache.
Il peut bien me maudire, il peut me détester,
Je ne m'en plaindrai pas; mais il doit m'écouter.
Depuis qu'il est parti tout me devient contraire;
Peut-être a-t-on déjà donné mon ministère:
Je puis dire le mien, car il étoit à moi.
Heureux si je parviens à garder mon emploi!
Hier au soir poputant, j'ai fait, avec adresse,
Excuser mon heau père.... Qui, mais pour qu'il paroisse,
Faisons tous nos efforts. J'ai promis qu'aujourd'hui
Je me présenterois au ministre avec lui.
Pourra t-il résister à ma voix suppliante?

COMTOIS, à part.

Comme il est ag té!... Sa fièvre de tourmente.

## DALAINVILLE.

Pour le déterminer quel moyen employer? Je suis prêt, s'il le faut, à tout sacrifier.

## SCÈNE V.

PRÉMONT, COMTOIS, DALAINVILLE, DERVIÈRE toujours dans le cabinet.

COMTOIS.

Arrivez donc, Monsieur; ah! le ciel vous amène.

DALAIN VILLE, s'asseyant. Respirons un moment: je me soutiens à peine.

GOMTOIS.

Nos gendres sont chez nous arrivés tour-à-tour; Ils étoient à la porte avant qu'il ne fit jour.

FRÉMONT.

Eh bien ! que disent-ils ?

COMTOIS.

Ah! Monsieur, ils gémissent. Si vous les entendiez! vraiment ils m'attendrissent. L'orgueilleux Dalainville est la tout stupéfait; Le bienfaisant Dervière est dans ce cabinet.

FREMONT.

Comment?

COMTOIS.

De son beau-frère il a craint la présence : Je crois qu'il règne entr'eux fort peu d'intelligence.

FRÉMONT.

(A part.)

Laisse-nous. Ainsi donc les voilà désunis!

COMTOLS, sortant.

Il faut leur pardonner, ils sent assez punis.

## SCÈNE VI.

## FRÉMONT, DALAINVILLE, DERVIÈRE.

(Pendant cette scène. Derviere entr'ouvre de temps en temps le cabinet et écoute avec attention : Fremont montre par son jeu qu'il le voit.)

DALAINVILLE, se levant.

Comtois!... C'est vous, Monsieur?

FRÉMONT.

Oui, vraiment, c'est moi-même.

DALAINVILLE.

De vous trouver ici mon bonheur est extrême; Daignez avec bonté m'entendre un seul instant.

FRÉMONT.

Mais je vous ai parlé déjà bien franchement.

DALÁIN VILLE.

Excusez-moi, Monsieur, si je vous importune; Vous tenez dans vos mains mon état, ma fortune; De vous seul il dépend de me rendre l'honneur. Ah! ne refusez pas d'être mon bienfaiteur.

FRÉMONT.

Je ne me mêle point d'une pareille affaire, Je vous le dis encor. Voyez votre beau-père.

DALAIN VILLE.

Il me ferme sa porte.

FREMONT.

Hier, vous l'avez vu;

Je vous l'avois prédit, il vous a mal reçu.

DALAIN VILLE.

Aujourd'hui je veux faire une autre tentative, Avec votre secours je la crois décisive.

## LES DEUX GENDRES;

Hier, j'en suis certain, mon beau-frère m'a nui. J'aurois dans un instant tout arrangé sans lui. En effet, sa présence a dû m'être funeste!

FRÉMONT.

Comment donc?

100

BALAIN VILLE.

Entre nous, votre ami le déteste: C'est un homme bizarre, un franc original, Et chez lui mon beau-père étoit traité fort mal. Eh! pourquoi de ses torts serois-je la victime? Dans le fond de son cœur mon beau-père m'estime: Je n'ai pas eu pour lui des soins bien délicats, J'en conviens; mais vraiment, je ne le pouvois pas: Des affaires souvent le tourbillon m'entraîne; Et mon propre intérêt peut me distraire à peine. Il faut que je l'avone, on y seroit trompé, Je n'ai pas l'air podi quand je suis accupé.

FRÉMONT

Vous travaillez beaucoup.

DALAIN VILLE.

Oh! le travail m'accable.

Je puis vous l'assurer, je ne suis pas coupable. Allons, à votre ami parlez en ma faveur.

FRÉMONT.

Ah! sa donation lui tient toujours au cœur: Il vous en veut sustant de l'avoir pris pour dupe; Cette seule peusée et l'agite et l'accupe.

O A L A I N V C L L E.

Eh! que m'a-t-A donné?

FRÉMONT.

Quoi! deux cent mille écus.

#### DALAIN VILLE.

Je suis désespéré de les avoir reçus: Peuvent ils balancer mon état politique, La perte de ma place et l'estime publique? Chez le ministre hier s'il eût voulu venir, Je les aurois rendus avec un grand plaisir.

FREM ONT.
Oui, mais il n'est plus temps.

#### DALAIN VILLE.

Tout peut encor se faire:
Qu'avec moi, ce matin, il vienne au ministère,
Et là, qu'en ma faveur il parle fortement,
Qu'il vante mon amour et mon attachement;
Qu'enfin dès anjourd'hui dans le monde il paroisse,
Qu'il me donne en public des marques de tendresse,
Et soudain je lui rends tout ce qu'il m'a donné.
Puis-je vous parler mieux?

#### FRÉMONT.

C'est fort bien raisonné; Mais il ne voudra pas: il est trop tard vous dis-je.

#### DALAIN VILLE.

Je ne devine point afors ce qu'il exige. Observez donc que tont lui sera remboursé; Peut on être, Monsieur, plus désintéressé?

#### FRÉMONT.

C'est parler, à coup sûr, ainsi qu'un galant homme; Mais au fait, vous gagnez, même en rendant la somme. Vous pourriez cependant n'en pas venir à bout: Il n'a besoin de rien, il refusera tout.

#### DALAIN VILLE.

Eh bien! j'aurzi toujours, s'il ne veut pas reprendre,

## LES DEUX GENDRES;

Un mérite à ses yeux; c'est d'avoir voulu rendre. Qu'en pensez-vous? Voyons, n'est-ce point votre avis?

FREMONT.

Mais..... Un instant.

DALAIN VILLE,

Eh bien?

FRÉMONT.

C'est que je réfléchis.....

Je ne m'en charge pas, la chose est décidée;
Mais je vais vous donner une excellente idée,
Car vous m'avez gagné, je le dis franchement,
Par cette grandeur d'ame et ce beau dévouement:
Je crois sur votre père avoir un peu d'empire,
Mais n'en ai pas encore assez pour le séduire;
Car c'est surtout son cœur qu'il s'agit d'émouvoir:
Sa fille en pareil cas auroit bien du pouvoir;
Il eut toujours pour elle une tendresse extrême,
Et l'envoyer vers lui, c'est paroître vous-même;
Qu'elle offre en votre nom ce que vous proposez,
Et tous vos anciens torts peuvent être excusés.

## DALAIN VILLE.

A merveille! je vais concerter avec elle.....

#### FRÉMONT.

Et moi, de mon côté, pour vous prouver mon zèle, Je vais avec Dupré m'entretenir de vous, Faire naître en son cœur des sentimens plus doux, Parler de vos vertus, de votre caractère; On peut tout rejeter sur votre cher beau-frère, Car il ne rendra rien.

(Ici Dervière entr'ouvre la porte du cabinet.)

#### DALAIN VILLE.

Ah! je vous le promets, Cette idée, à coup sûr, ne lui viendra jamais: C'est un cœur sec et froid, l'intérêt seul le touche.

FRÉMONT.

Le mot de bienfaisance est toujours dans sa bouche.

DALAIN VILLE.

Charlatanisme pur, et dès long-temps connu: Jamais un malheureux n'en a rien obtenu. Par un zèle hypocrite il se popularise, Et c'est une couleur, en un mot, qu'il a prise. Cet homme qu'on croiroit n'avoir aucun desir N'eut jamais qu'un seul but, celui de parvenir.

FRÉMONT.

Aux humaines grandeurs il paroît insensible.

DALAINVILLE.

L'ambition l'étouffe.

FRÉMONT.

O ciel! est-il possible?

Mais c'est un méchant homme, à ce que j'aperçoi!

DALAINVILLE.

Ah! vous n'attendez pas un tel aveu de moi.

FRÉMONT.

Fort bien: en bon parent vous prenez sa défense. Mais sur quelqu'un enfin doit tomber la vengeance: Il faut une victime; eh bien, ce sera lui: Il est urgent que tout se termine anjourd'hui.

#### DALAINVILLE.

Oui, sans doute, chez moi je vais à l'instant même; Je n'oublirai jàmais votre indulgence extrême. PHZMONT.

Eh, non; vous vous moquez : voità comme j'agis Quand il est'question d'obliger mes amis. Au revoir. Faites bien la leçon à Madame.

DALAIN \* FELE.

Je n'y manquerai pas.

. ( Il to salue.)

# SCÈNE VII.

DERVIERE, seul, sortant du cabinet.

Oh! quel complot infame!

Vraiment c'est une horreur qui n'eut jamais de nom.
Ose-t-il bien parler de mon ambition!

Lui, qui couvert d'honneurs veut en avoir encore,
Que la soif du pouvoir et des grandeurs dévore;
Lui, l'homme le plus bas, l'être le plus rampant,
Capable de flatter jasqu'au valet d'un grand;
Qui, dans l'occasion, sait profiter du vice,
Accepte par calcul et rene par avarice!

Mais pour le déjouer il faut le prévenir;
Je vais rendre moi-même, exprès pour le punir.
A mon beau-père il faut vite envoyer ma fille,
C'est elle qu'il chérit le plus de la famille.

# SCÈNE VIII.

AMÉLIE, DÉRVIÈRE,

A 前 E B I K.

C'est mon père, grands dieux!

DERVIÈRE

Justement la voici.

Ah! je suis enchante de vous trouver ici.

#### ARÉLIR.

Que ma faute aujourd'hui par vous soit oubliée: Avec mon bon papa je ne suis pas brouillée. Ah! ne vous fachez point, n'ayez pas de courroux, Mon père, je venois le supplier pour vous.

#### DERVIÈRE

Le temps est précieux, il faut que j'en profite; (Il se met à une table.)
Faisons à l'instant même une promesse écrite
De ce que j'ai reçu. Mon enfant, sans retard,
Tu vas lui présenter ce billet de ma part.
Maudit beau-père!

#### A M & bfE.

O ciel! comme il est en cotère!

La lettre qu'il écrit doit à coup sûr déplaire:

Par ce billet fatal veut-il donc tout gâter?

Ah! qu'il ne compte pas sur moi pour le porter.

DERVIÈRE, se levant, et tenant la promesse.

Il faut en convenir, la vengeauce est bien dure: Il n'acceptera pas..... Oh, non, la chose est sûre. Pourtant je suis heureux d'avoir tout entendu; Je crois que sans cela je n'aurois pas rendu. (à Amèlie.)

Allons, prends cet écrit et porte le bien vite A mon beau-père.

ARELIE.

Helas! craignez qu'il ne l'irrite.

DARVILAR.

Comment?

AMELIE.

Au nom du cief, mon père, croyez-moi; Daignez jusqu'à demain en relarder l'envoi. DERVIÈRE.

Que dites-vous? Vraiment ma surprise est extrême. Voulez-vous obéir?

A M É L I E.

Ah! le voici lui-même, Vous pouvez lui parler, cela vaudra bien mieux.

## SCÈNE IX.

# CHARLES, DUPRĖ, AMĖLIE, DERVIÈRE.

DUPRÉ.

Quoi! Monsieur, je vous trouve encore dans ces lieux?

DERVIÈRE.

Je suis avec ma fille, et je viens vous promettre..... Mais lisez cet écrit.....

AMÉLIE.

Je n'ose le remettre.

DUPRE.

Voyons.

AMŘLIK.

Il ne dit pas un mot de vérité; Ce n'est pas, croyez-moi, son cœur qui l'a dicté.

DERVIÈRE.

Oh, le maudit enfant! Voulez-vous bien vous taire?

· AMÉLIE.

Quand vous l'avez écrit vous étiez en colère.

DUPRÉ. -

Que vois-je? Est-il possible? O ciel! vous déclarez.....

## SCÈNE X.

# COMTOIS, CHARLES, Mad. DALAINVILLE, DUPRÉ, AMÉLIE, DERVIÈRE.

COMTOIS.

Le voilà: c'est lui-même; oui, Madame, accourez.

Mad. DALAINVILLE, avec émotion.

Ah! mon père, écoutez un instant votre fille:

Le bonheur peut renaître au sein de ma famille.

Je viens en ce moment, au nom de mon époux,

Vous rendre tous les biens qu'il a reçus de vous;

Pour les mettre à vos pieds je suis vite accourue:

Voici l'acte formel qui vous les restitue.

Ne les refusez pas et daignez, en ce jour,

Pour combler tous nos vœux, nous rendre votre amour.

DERVIÈRE, à part.

Il est un peu trop tard.... ma promesse est remise.

DUPRÉ.

Je ne puis revenir encor de ma surprise; Est-ce une illusion? quoi! Dalainville aussi?

AMÉLIĘ.

Je n'y comprends plus rien.

PUPRE.

Cher Frémont, vous voici.

## 108 LES DEUX GENDRES,

# SCÈNE XI ET DERNIÈRE.

COMTOIS, CHARLES, Mad. DALAINVILLE, DALAINVILLE, DUPRÉ, FRÉMONT, AMÉLIE, DERVIÈRE.

FREMONT.

Vous êtes bien joyeux, ami : quelle nouvelle?

DUPRĖ.

Oh! si j'ai de la joie, elle est bien naturelle : Je suis enfin rentré dans mes propriétés.

FRÉMONT:

Se peut-il?

, Ď Ú P R É.

Oui, vraiment; et si vous en doutez, De mes gendres voyez cette double promesse.

PRÉMONT.

Et vous osiez pourtant accuser leur tendresse!
(A Delainville qui est resté au fond du thédtre.)
Approchez donc, mon cher, et venez recevoir
Le prix qui vous est dû.

DALAINVILLE.

J'ai rempli mon devoir.

FREMONT.

Dieux! quel combat d'amour et de reconnoissance!

DALAÌN VILLE.

Mon beau frère à rendu: que faut-il que je pense?

FREMONT.

On croiroit qu'ils se sont concertés tous les deux; Cependant il n'existe aucun accord entr'eux.

#### DUPRÉ.

La restitution a bien plus de mérite.

C'étoit à qui des deux l'apporteroit plus vite.

Mais je veux à mon tour me montrer généreux;

Ce ne sont pas mes biens qui me rendront heureux:

D'un œil indifférent, hélas! je les regarde;

Mais vous me les rendez, mes enfans, je les garde.

Et désormais je veux soul en régler l'emploi;

Je demeurois chez vous, vous legerez chez moi.

DER-VIÈRE, & part.

A ce dénoûment-là, j'étois loin de m'attendre.

COMTOIS, à part.

Ah! mon Dieu! je tremblois qu'il n'allat tout leur rendre.

AMÉLIE.

Nous voilà tous herreur.

COMTOIS.

Oh! que je suis content!

DALAINVILLE.

Vous n'avez plus, j'espère, aucun ressentiment.

DUPRÉ.

A Charles, songez-v, vous devez une place.

CHARLES.

Ah! Monsiesm....

O A L A I N TT L L R

Eh! comment voulez-vous que je fasse? Venez chez le ministre.

DUPRÉ.

Eh bien soit, j'y consens: Mais je ne réponds pas qu'il en soit encor temps.

# LES DEUX GENDRES, etc.

. ( A Dervière. )

Moi, je doterai Charle; et vous, je le suppose, (Montrant Amélie.)

Mon gendre, en sa faveur vous ferez quelque chose.

DERVIÈRE.

Oui, je vous entends, mais.....

... DUPRÉ

Point de condition.

. . . .

Ou je n'accepte pas la restitution.

.... FREMONT.

Oh! ne lui faites point une telle menace, Vous allez l'effrayer.

DUPRE, a Fremont.

Ami, je vous rends grâce.

A vos soins généreux je dois ma liberté: Reprenez tout l'argent que vous m'avez prâté; Car il faut commencer par acquitter ses dettes. Mais, voyez, mon ami, les heureux que vous faites.

DERVIÈRE.

Comme il nous a joues!

FREMONIT.

Ah! je vous en réponds.

Vraiment je n'ei jamais mieux employé mes fonds.

. DUPRE.

Mes gendres, je vous dois un conseil salutaire; Au repos de vos jours je le crois nécessaire. Vous avez des enfans, méritez leur amour: Mais, si vous redoutez de trop souffrir un jour, N'ayez jamais pour eux de lâche complaisance, Et ne renoncez point à votre indépendance.

FIN.

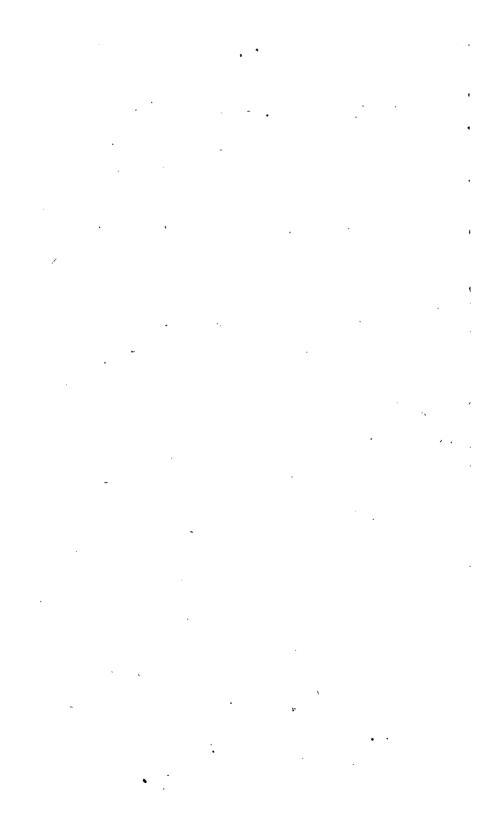





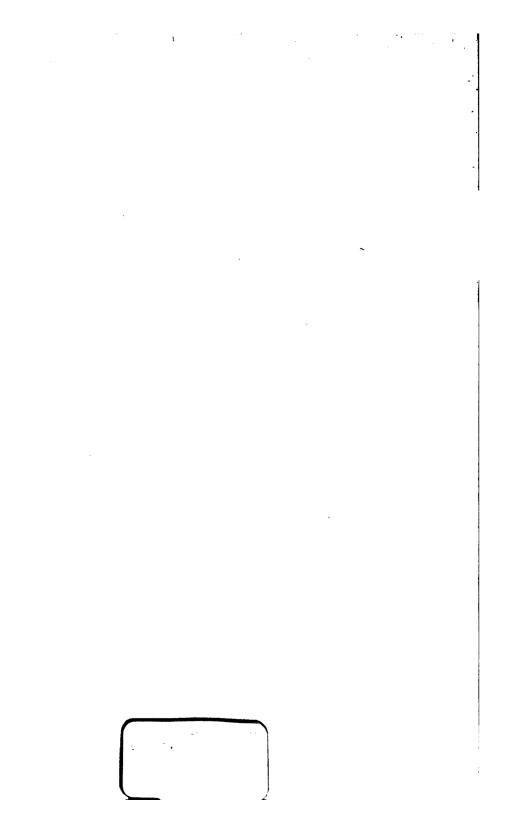

